# Constitution and an article and article article and article article and article article and article and article article article and article article article article and article ar

**EN ÎLE-DE-FRANCE** 

Dans « aden » tout le cinéma et une sélection de sorties



DINQUANTE-QUATRIÈME ANNÉE ~ Nº 16606 — 7,50 F - 1,13 EURO

**JEUDI 18 JUIN 1998** 

### Les explications de Roland Dumas sur les fonds déposés sur son compte

celle qui a s. Mais il ne nents de

me Cest un

' anjourd'hus business of

les jeunes mains, taper

Per des

out Mais itement internationale

t du monde se

Brequences

fallbank stes

es par les haines de

ransmus les

sciat un

are ar le

c. plus caime

d inéprisables

s au point de

fort ceraser ces

t dit å dønne le

terre dota tota

tre fiet. Notre-

inthe avec

stent Mai

SERVICE STATE

ottast de

Continued.

Parties. March 187

1000

to set to

化碳化物 建硫酸钠

机燃料 海绵 有效

The Control of Physics

State of Distance Contract

Company of the Com-

A 12 Sec. 24.

AND STREET

 $(g_{\alpha}, \cdots, g_{\alpha}, g_{\alpha}, \cdots, g_{\alpha})_{\alpha \in \mathbb{R}^{n} \times \mathbb{R}^{n} \times \mathbb{R}^{n} \times \mathbb{R}^{n}}$ 

and a street of

Bugger and Profit

Karana Maria

الكمانها المراجع والمرجو

فالمناهل ونهيق

Special and the extra

 $\omega_{\rm s} = \xi_{\rm s} (1+100035)$ 

Employed

AND THE RESIDENCE

**进入,我也也是有** properties and

ولاية المأسلة والمراج والمراجع

APPLA FARRIS CARROLL

Land of the state of the state of the

e Baltimoral Admir والمراجع فيحارها والمجهور

प्रमानकानुस्ताः सम्बोत्तः

in the section of the

 $(S_{\mathcal{A}}, I_{i, k}) \in \mathcal{C}^{\infty_{i+1} \times 2^{m}}$ 

See Breite aft.

BENEFIT & SHAPE Light the Paul complete to ent.

inches in

Committee of the Board

BOOK BERTEIN FREE CONTENT

bigg of Anti-c

THE WATER OF SE

A WAR IS IET

والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع

A THE PARTY OF THE

play were the Bear

the for a secretary

 $\varphi = ((\Delta \otimes \mathbb{R})^{1/2})^{1/2} ((1+\varepsilon^2)^{1/2})^{1/2}$ 

-11-9-291

المراكبين فالإفراج والجهيد

 $a(X_1, X_2) \subseteq B(X_1, X_2, X_3)$ 

ALL DESCRIPTION

CANADA PARA

Educate to

sitea digital

after on homeone a

Action de

kopies par le

le match de

venix du

OUS VICE SHIP

ITS

t the se to mais

lituent

dirigee

Heidige

the visa

arid- no

ipus em-

lucteur

I CHICAGO

licxing.

THE Page

declare

all has

in the time

PENDER

INTERROGE par les juges Joly et Vichnievsky, Roland Dumas a livré, vendredi 12 juin, ses premières explications sur les importants versements de fonds en espèces qui ont alimenté, de 1991 à 1996, son compte bancaire. Pour justifier ces sommes qui s'élèvent à plus de trois millions de francs, le président du Conseil constitutionnel a expliqué qu'il avait l'habitude de garder pendant plusieurs années des espèces provenant de ses honoraires d'avocat, en prévision de « fins de mois difficiles ». Confiant sa « hantise d'être démuni d'argent liquide », il a également évoqué la vente de cinq lingots d'or appartenant à sa mère, un prêt de 500 000 francs accordé par l'homme d'affaires suisse Jean-Pierre François, enfin la ces-sion de deux dessins de Picasso et de quatre statues de Giacometti.

Lire page 32

# La gauche hésite à renforcer l'ISF

- Le PCF réclame une extension de l'assiette de l'impôt sur la fortune aux biens professionnels • Le PS est divisé : François Hollande y est favorable, Dominique Strauss-Kahn y est hostile
- Lionel Jospin arbitrera début juillet Le gouvernement va faire un geste en faveur du SMIC

Y A DES SEMAINES

COMME CA !..

ALORS QUE Lionel Jospin doit rendre ses arbitrages fiscaux pour 1999 dans les prochaines semaines, le débat autour de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) embarrasse fortement les socialistes. Ceux-ci sont divisés en deux camps. L'ancien ministre de la culture, Jack Lang, a ainsi estimé, mardi, à l'Assemblée nationale, qu'une intégration des biens professionnels dans l'assiette de l'impôt serait une « imbécilité », tandis que Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste, a jugé que ce serait une « erreur ». A l'opposé, le premier secrétaire du PS, François Hollande, a fait valoir qu'« il n'est pas tout à fait juste qu'une partie des grandes fortunes échappe à l'impôt au prétexte que c'est un patrimoine investi dans le domaine économique ».

Alors que le premier ministre garde toujours le silence sur l'arbi-trage qu'il pourrait rendre, Dominique Strauss-Kahn s'est gardé, mardi, devant le burean national du PS, de trancher le débat, même



Le gouvernement va, par ailleurs, prochainement annoncer un « coup de pouce » modeste en faveur du SMIC, à compter du I juillet. Alors que la hausse découlant de l'obligation légale est de 1,6 %, il pourrait retenir une majoration supplémentaire de l'ordre de 0,2 ou 0,3 point.



E Le Brésil gagne, la France se prépare

- ≡ Roger Milla, « Lion indomptable »
- **■** Toulouse redoute les hooligans
- **■** Tous les matches en infographie

Lire note cahier Le Mondial

### Procès Piat : le verdict

Gérard Finale et Lucien Ferri ont été condamnés à la réclusion criminelle à . perpetuité pour avoir respectivement commandité et exécuté l'assassinat de la députée en février 1994. p. 10

### Redécouvrir Gaston Chaissac



Le Musée des beaux-arts de Nantes expose 230 œuvres du peintre fétiche de fart brut.

### Restructurations en Corée du Sud

Frappés par la crise asiatique, les grands conglomérats coréens sont contraints de se réformer.

### ■ La réforme du « Mammouth »

Pour Edgar Morin, la rénovation des savoirs dans le secondaire et à l'université doit s'inspirer des préceptes de Montaigne et de Rousseau.

### Enfer carcéral en Equateur

Maladies non soignées, geôliers corrompus, sévices... Reportage à la prison Litoral de Guayaquil. p. 15



M 0147-618-7,50 F

# Amnesty International distribue vingt-neuf cartons rouges

L'ANGOISSE du condamné à mort au moment du penalty... La symbolique est audacieuse mais bien dans l'air du temps. Avec ce petit film, présenté mercredi 17 juin à Paris, Amnesty International s'est mise à l'heure du football. Pour que son rapport annuel sur les atteintes aux droits de l'homme ne pâtisse pas trop de la concurrence médiatique de la Coupe du monde, l'organisation humanitaire a pris « l'adversaire » à son propre jeu : elle a axé l'essentiel de sa communication sur les pays dont les équipes sont présentes en France. Un Mondial des droits de l'homme, en quelque

Il devait donc être question du Nigeria, du Mexique, de la Tunisie et de quelques autres, mercredi, lors de la conférence de presse organisée à deux pas du Centre des médias du Mondial, porte de Versailles. A cette occasion, les journalistes allaient découvrir les photos de onze « joueurs » quelque peu oubliés ces derniers temps: des prisonniers politiques dont Amnesty défend la cause. Au-delà, le rapport 1998 (405 pages, 95 francs) dresse un état des lieux à la fin de l'année 1997 : l'organisation relève des cas de tortures dans 117 pays et estime à 87 le nombre de pays comptant des prisonniers d'opinion.

De tous les participants à la Coupe du monde, le Nigeria est le plus séverement mis en cause. Le fait que ces joueurs brillent sur les pelouses de France ne change rien à ce constat. C'est ainsi que le clip sur un gardien de but exécuté au moment du penalty fait clairement référence aux exécutions survenues dans les stades de ce pays. Amnesty évoque en outre « plusieurs centaines d'arrestations », souvent suivies de mauvais traitements. Les journalistes et les militants des droits humains sont particulièrement visés. La plupart des détenus subissent un «traitement cruel, inhumain et dégradant ». Au moins 43 condamna-

tions à mort ont été prononcées dans ce pays. Les Iraniens, qui doivent affronter les Américains dans un match à haute portée symbolique (Lyon, le 21 juin), occupent une place importante dans ce document. L'organisation dénonce en effet des « procès iniques » et au moins 143 exécutions. Les cas de lapidation et de flagellation sont fréquents. Amnesty International accuse les autorités iraniennes de torturer les prisonniers (« coups, brûlures graves,

décharges électriques »). Parmi les autres pays cités figure aussi l'Arable saoudite, adversaire de la France, jeudi 18 juin, à Saint-Denis. Amnesty constate l'exécution, « à l'issue de procès inéquitables », de nombreux ressortissants étrangers, originaires de pays en voie de développement. Quant au Brésil de Ronaldo, tant admiré sur les terrains, il est pour le moins critiquable hors des stades. Cette année encore, Amnesty attribue des « centaines d'exécutions » aux «escadrons de la mort », des groupes suspectés d'être liés aux « forces de sé-

En fait, sur les trente-deux pays engagés dans ce Mondial, seuls trois échappent aux reproches: le Royaume-Uni, la Norvège et les Pays-Bas. Parmi les vingt-neuf pays épinglés, la France n'est pas épargnée : les condamnations d'objecteurs de conscience sont soulignées, ainsi que les affaires de violence impliquant des policiers. Amnesty regrette que ces derniers aient été « soit acquittés, soit condamnés à des peines d'emprisonnement symbo-

Philippe Broussard

# Mexico, capitale de la pollution

LES DIX-SEPT MILLIONS d'habitants de la capitale mexicaine étouffent ces jours-ci sous des niveaux de pollution records. Pour la première fois depuis l'introduction de la circulation alternée en 1989, les autorités ont cutifs de sévères mesures de restriction à la circulation automobile. Tout au long de l'année, trois millions de véhicules et plus de trente mille entreprises déversent sur Mexico plus de 4 millions de tonnes de polluants. Mais la lutte pour la protection de l'environnement dans la capitale la plus polluée du monde se heurte à des obstacles socio-économiques importants en l'absence de transports en commun modernes.

Lire page 2

# ROLEX

# La laborieuse invention d'une justice internationale

CINQUANTE ANS après les pro-cès de Nuremberg et de Tokyo, qui, raient la seconde guerre mondiale, une action expérimentale en matière de justice est menée depuis la création du Tribunal pénal interna-tional pour l'ex-Yougoslavie (TPTY), en 1993, et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), en 1994. A l'heure où le monde discute, à Rome, de la création d'une Cour pénale internationale (CPI) universelle qui réprimerait le génocide et le crime contre l'humanité, le bilan des premiers tribunaux est

La première leçon de l'action de ces deux tribunaux internationaux concerne leur capacité à traduire en justice les accusés. En ex-Youroslavie, les criminels de guerre bénéficient d'une certaine protection. Accusés, les chefs bosno-serbes Radovan Karadzic et Ratko Mladic, s'ils sont devenus des parias, restent impunis parce qu'ils ont le soutien partiel de Belgrade. Partenaires des Occidentaux dans l'aventure de Dayton, des hommes comme le président yougoslave més. Slobodan-Milosevic ou le Croate Franjo Tudjman ne sont pas inquiétés, alors qu'ils furent les ordonnateurs de la « purification ethnique »

le Rwanda, le résultat est opposé parce que l'issue du conflit est différente. Tandis que les ex-Yougo-slaves ont dû geler leurs positions et vivent une « ni guerre ni paix », les Hutus qui ont commis le génocide des Tutsis ont perdu la guerre. Ils sont soit pourchassés, soit protégés par des pays qui n'ont pas d'inde criminels. Alors que le tribunal de La Haye a emprisonné vingt-six « seconds couteaux », à l'exception de chefs bosno-croates, celui d'Arusha détient dans ses geôles, sur trente accusés, une majorité de « premiers couteaux », dont le chef présumé du génocide, Théoneste Bagosora.

La question d'un bras armé des TPI, une police dotée de moyens de commando militaire, est à cet égard un faux débat ; seule la détermination des Etats amènera en prison les suspects. L'OTAN, l'organisation militaire la plus puissante de la planète, a déployé en Bosnie des dizaines de milliers de soldats, et les ex-belligérants ont été désar-

Rémy Ourdan

Lire la suite page 17

# Le tsar du cinéma russe



LE RÉALISATEUR des Yeux noirs et de Soleil trompeur détient désormais les organes de décision et les ressources du cinéma de son pays. Fils d'un artiste officiel soviétique, mais converti aux affaires et à l'exaltation de la Sainte Russie et de la culture slave, Nikita Mikhalkov s'est fait plébisciter par le congrès de l'Union des cinéastes. En attendant de viser d'autres postes, cette fois au Kremlin?

Lire page 28

| International 2  | Tableau de bord    |
|------------------|--------------------|
| France 6         | Autourc'hei        |
| Société 10       | Météorologie-Jeux. |
| Régions 12       | Culture            |
| Carnet13         | Guide cuitorei     |
| Horizons 15      | Kiesme             |
| Estreprises 18   | Abonnements        |
| Communication 21 | Radio-Télévision   |
|                  |                    |

8, rue Royale Paris 8 - Tél.: 01.42.86.96.16

- MONOXYDE

OXYDE DE NITROGÈNE (NOX)

ENVIRONNEMENT Une cote d'alerte record a été franchie à Mexiurbaine, ces derniers jours, contraignant les autorités à adopter des me-

sures drastiques de contrôle de la circulation automobile. Tout au long de l'année, trois millions de véhicules et plus de trente mille industries déversent sur l'ancienne capitale az-

tants plus de quatre millions de tonnes de polluants. O POUR LA PRE-MIÈRE FOIS depuis l'entrée en vigueur de la circulation alternée, en 1989, les

tèque et ses dix-sept millions d'habi- autorités ont appliqué durant onq jours consécutifs, à la fin mai, les restrictions comprises dans la « phase 1 » du plan d'urgence devant l'abondance des particules en suspension et les ef-

fets destructeurs sur la couche d'ozone. LA LUTTE contre la pollution se heurte à des obstades socioéconomiques importants en l'absence de transports en commun modernes.

# Mexico suffoque sous une pollution record

Les autorités ont adopté un plan d'urgence absolue face à la grave détérioration de l'air enregistrée ce printemps dans l'ancienne capitale aztèque. Elles devront, à terme, arbitrer entre les écologistes et les transporteurs, sommés de renouveler leur parc de véhicules

11,3%

TOTAL = 4 009 629 tonnes par an

MEXICO

de notre correspondant « Quittez Mexico avant qu'il ne soit trop tard ! » Cet avertissement, illustré d'une tête de mort, servait récemment de slogan publicitaire à une société de déménagement qui offrait ses services et « une nouvelle vie » aux habitants de la mégalopole mexicaine désireux d'abandonner le « district fédéral » pour échapper aux affres de la pollution. Cette campagne ne semble pas avoir été couronnée de succès, mais elle révèle la préoccupation grandissante d'une partie de la population face à un problème qui s'accroît d'année en année et a pris une dimension inquiétante depuis la mi-

Malgré l'entrée en vigueur de la circulation alternée, en 1989, les dix-sept millions d'habitants de la capitale mexicaine vivent pratiquement tous les jours sous une épaisse cape d'air pollué par l'ozone, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre et les particules en suspension. Trente mille industries et trois millions de véhicules déversent, chaque année, plus de quatre millions de tonnes de polluants sur l'ancien site de la capitale aztèque, Tenochtitlan, dont « l'air transparent » avait émerveillé Fernand Cortez.

Depuis plusieurs années, le sommet enneigé du volcan Popocatépeti, qui domine la ville de Mexico de ses 5 452 mètres, a disparu de la vie quotidienne des habitants de la capitale. Il n'est désormais visible

le vent souffle avec suffisamment de force pour nettoyer l'atmo-

Vu d'en bas, le ciel peut être, à l'occasion, d'un bleu intense, Impression vite corrigée par ceux qui atterrissent au même moment à l'aéroport de Mexico et ont dû traverser une épaisse purée de pois. Depuis plusieurs semaines, l'illusion n'est même plus de mise. Le ciel de la capitale a pris des tons de gris inusités et l'air est devenu moins respirable. Au cocktail habituel se sont ajoutées les fumées des incendies qui détruisent les zones vertes de la périphérie, déjà malmenées par la pression démographique et les spéculateurs immobi-

SÉCHERESSE EXCEPTIONNELLE La sécheresse exceptionnelle, at-

tribuée au phénomène climatique du Niño, et la faiblesse des vents ont contribué à stabiliser sur le centre du Mexique les fumées des milliers d'incendles allumés dans l'ensemble du pays et ailleurs en Amérique centrale par les petits paysans, qui refusent d'abandonner la pratique ancestrale du brûlage de la terre avant les semailles ou n'ont pas les moyens d'appliquer des techniques moins destructrices mais plus coûteuses.

Les autorités soupçonnent également certains trafiquants de drogue d'inciter les paysans à incendier de vastes zones boisées dans des régions difficiles d'accès pour semer de la marijuana. Ce serait le cas à la Quatre millions de tonnes de polluants par an CATINOSPHERE DE LA ZURE MÉTROPOLITABLE DE MENICO PARTICULES EN SUSPENSION

SEUILS D'ALERTE EN FRANCE 24 seuil 216 Mcg/m³ En 1997, la norme d'ozone maximale 10 11 12 13 14 15 337 jours sur 365.

d'Oaxaca, où la dernière forêt vierge du Mexique, la réserve des Chimalapas, est la proie des flammes depuis plusieurs semaines.

Ouelle que soit l'origine des tn-

cendies, les conséquences sont catastrophiques pour les régions affectées mais aussi pour la ville de Mexico, qui subit une agression de plus, cette fois sous la forme de particules en suspension contenues dans les fumées. A cela s'ajoutent aussi les particules créées par la très forte érosion des zones périphériques et par les millions de tonnes frontière des Etats du Chiapas et de cendres projetées dans l'atmo-

sphère par le Popocatépeti depuis qu'il est sorti de son sommeil, en décembre 1994.

Cette apparente conspiration de la nature contre le monstre urbain a atteint son paroxysme hindi 25 mai. lorsque le niveau d'ozone a finalement dépassé la barre fatidique des 250 points de l'Indice métropolitain de la qualité de l'air (Imeca), obligeant les autorités à décréter l'entrée en vigueur de la « phase l », qui prévoit notamment la réduction de 40 % de la circulation automobile en fonction du numéro de plaque et de l'ancienneté du véhicule.

Onze jours phis tôt, le 14 mai, les particules en suspension avaient bondi à 230 sur l'échelle Imeca, mais les autorités locales n'avaient pas bougé, sous prétexte que la réglementation en vigueur ne prévoyait aucune mesure d'urgence vembre, il énumérait une série de pour ce type de polluant. L'aggravation de la crise, à partir du 25 mai, et l'ancienne Tenochtitian « la région

cinq jours allaient finalement obliger les responsables, sous la pression des écologistes, à prendre une série de nouvelles mesures pour affronter le problème.

le maintien de la « phase 1 » durant

Rien de tel, en effet, qu'une bonne crise pour justifier le durcissement de la réglementation auprès d'une opinion publique peu encline à délaisser le transport automobile, même si moins de 20 % de la population de la capitale dispose d'une voiture particulière. Déjà, en 1989, les autorités avaient mis en place la circulation alternée et introduit l'essence sans plomb dans la foulée d'une sérieuse alerte de pollution qui s'était manifestée sous la forme de plusieurs variations thermiques et avait révélé la présence d'un niveau de plomb très élevé dans l'atmosphère.

MALAISES RESPIRATOIRES

Malgré les multiples alertes et les malaises respiratoires ou oculaires provoqués par l'ozone et les autres polluants, une grande partie de la population n'a pas encore pris conscience de la gravité du problème, trop occupée à lutter pour sa survie quotidienne face à une situation économique difficile et à une criminalité autrement plus préoccupante que la qualité de l'air.

Néanmoins, certains experts ne désespèrent pas de pouvoir soigner la ville et ses habitants, que l'écrivain et écologiste Homero Aridjis, animateur du Groupe des Cent, qualifie déjà de « mutants ». C'est l'avis notamment de Jorge Legorre-ta, qui diuge une des plus impor-tantes « délégations » (arrondissement) de la capitale et conseille le maire de Mexico en matière d'envimonement.

Dans un texte publié en nomesures qui pourraient refaire de

la plus transparente du mande » : accorder la priorité absolue aux transports en commun en créant des couloirs totalement protégés au centre des avenues pour les autobus et les trolleybus, supprimer les microbus, rétablir les lignes de tramways, multiplier les pistes cy-

### La « phase 1 » du plan d'urgence

Depuis le 1e juin, la « phase 1 » du plan d'urgence entre en vigueur lorsque l'indice métropolitain de la qualité de l'air (Imeca) atteint 250 points d'ozone, soit près de 2,5 fois la limite maximale fixée par l'Organisation mondiale de la santé (la recommandation de l'OMS correspond à l'indice 100 de l'échelle mexicaine, soit 0,11 partie par million, PPM). L'urgence est maintenue tant que ce gaz incolore, créé par les résidus d'hydrocarbures, n'est pas retombé en dessous de 180 points.

Les mesures de la « phase 1 » sont une réduction de 40 % de la circulation automobile, la suspension de la production dans les usines les plus polluantes, la fermeture de 20 % des stations d'essence, l'interruption des travaux de voirie et la suppression des activités de plein air dans les établissements scolaires.

« Telles sont, écrit-II, les mesures qui nous permettront de redonner une dimension humaine à la ville et de voir à nouveau le volcan Popocatépeti. Nous avons trois ans devant nous pour convertir en réalité ce qui n'est aujourd'hui qu'une utopie. »

Bertrand de la Grange

TER W. R.

# Mesures de contrôle et enjeux politiques

MEXICO

de notre correspondant «La circulation alternée poilue... », affirment la plupart des experts. Ils s'appuient sur les chiffres officiels de la commission métropolitaine pour la prévention et le contrôle de la pollution, l'organisme chargé d'analyser les effets des mesures de restriction entrées en vigueur en 1989 pour lutter contre l'augmentation de l'ozone

dans l'air de la capitale.

Les statistiques confirment en effet que les secteurs aisés et une partie de la classe moyenne ont fait l'acquisition d'un ou même de deux véhicules d'appoint pour être en mesure de circuler le jour où la voiture familiale est contrainte au repos. Le parc automobile a augmenté de 50 %, passant de deux millions d'unités en 1989 à trois millions auiourd'hui. La consommation d'essence a progressé dans des propor-tions moindres mais la plupart des véhicules d'appoint sont des vieux modèles et ne disposent donc pas de pot catalytique, contribuant ainsi à une aggravation de la pollution.

« La circulation alternée est effectivement un échec, confirme un porte-parole de Greenpeace, Roberto Lopez, mais sa suppression ne ferait qu'aggraver encore davantage la situation en lançant dans les rues de la capitale entre soixante-dix mille et cent mille véhicules supplémentaires. » Depuis plusieurs années, l'organisation écologiste tente de convaincre les pouvoirs publics que « seule une vaste réorganisation des transports en commun » pourra résoudre le problème de la pollution à Mexico

Selon Greenpeace, la priorité ne devrait pas être accordée à la construction de nouvelles lignes de métro, mode de transport qui « coûte trop cher même s'il est très efficace », mais à la création d'un réseau d'autobus qui remplacerait le système anarchique des microbus. « Notre proposition, explique

place dans la ville brésilienne de Curitiba, qui finance la construction d'infrastructures pour le transport en commun en prélevant une taxe spé-

ciale sur les voitures. » Des contacts ont été établis avec la nouvelle équipe au pouvoir à Mexico, qui serait mieux disposée que ses prédécesseurs à l'égard des organisations écologistes. Face à l'urgence des dernières semaines, Greenpeace considère que le nouveau plan d'action entré en vigueur le 1ª juin était « nécessaire même s'il

reste insuffisant ». « C'est le maximum qu'on pouvait obtenir dans l'état actuel des choses », soutient le chimiste Luis Manuel Guerra, qui mène depuis longtemps une lutte acharnée contre les effets néfastes de l'automobile dans une mégalopole perchée à 2 240 mètres d'altitude, où le taux d'oxygène est inférieur de 23 % par rapport au niveau de la mer. « Avec la nouvelle réglementation, ajoute-t-Il, Mexico sera la seule ville au monde qui tiendra compte de l'effet de synergie entre l'ozone et les particules en suspension pour déterminer le seuil à partir duquel il est nécessaire de déclencher l'alerte à la

PROPRIÉTAIRES DE MICROBUS

llution. »

L'urgence sera automatiquement décrétée lorsque les deux polluants seront présents au même moment, afin de tenir compte de l'augmentation des risques pour la santé des fractions les plus fragiles de la population, en particulier les enfants, les vieillards et les asthmatiques.

Le deuxième volet du plan destiné à améliorer la qualité de l'air dans la capitale mexicaine est beaucoup plus audacieux. Il prévoit l'adoption de mesures très strictes pour éliminer les véhicules les plus polluants, qui représentent près de 50 % du parc automobile. Les modèles les plus récents (à partir de 1993), qui constituent 25 % du total

M. Lopez, s'inspire du modèle mis en et sont équipés de pots catalytiques, restent exemptés de la cir-

culation alternée. Les voitures de la catégorie intermédiaire sont interdites de circulation un jour par semaine, toute l'année. Quant aux modèles antétieurs à l'année 1985, ils sont désormais interdits de circulation lorsque

la « phase 1 » entre en vigueur. Un traitement spécial sera accordé aux quelque cent mille taxis et soixante mille « microbus », considérés comme les principaux responsables de la pollution et de l'inefficacité des transports en commun. A partir de l'an prochain, tous les véhicules âgés de plus de six ans, soit un tiers de la flotte, seront retirés de la circulation, quel que soit l'état de leur moteur et de leur sytème d'échappement. Si cette mesure a été bien reçue par les écologistes, elle a, en revanche, provoqué l'ire des principaux intéressés et le scepticisme de nom-

breux experts. Les propriétaires de microbus ont annoncé leur intention de se pourvoir devant les tribunaux pour bioquer l'application de la nouvelle rédementation. Ils ne manquent pas d'arguments, le plus solide étant la situation économique très précaire des petits transporteurs, qui ne disposent pas de fonds propres et n'ont pas, non plus, accès au crédit bancaire pour acheter de nouveaux véhicules. Vollà, pensent-ils, qui devrait convaincre le maire de la capitale, Cuauhtémoc Cardenas, de négocier une solution moins draconienne.

Elu en juillet dernier sous les couleurs du Parti de la révolution démocratique (PRD, opposition de gauche sur la scène nationale), M. Cardenas, qui ne cache pas son ambition d'être candidat à l'election présidentielle de l'an 2000, serait donc amene à choisir entre les écologistes et les transporteurs.

B. de la G.

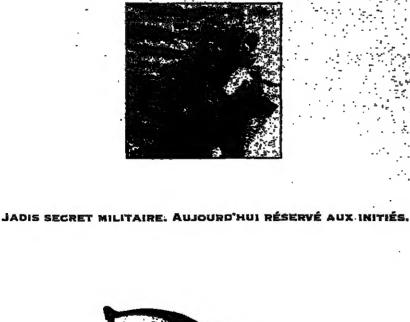



louvement mécunique à remonstre monuel. Roiss e profondeur. Avec bulletin de mais he du n pour 1998, Panerai Lumina

Les collections historiques et 271, rue de Rivoli - 1" • Sagu. - 242, rue de Rivoli - 1" • Arran intranational.

35, bd des Capucines - 2" Les Montres - 58, rue Bonaparte • 0" • Arra - 50, rue Pierre Charton • 66" • Ensess Shorrang - 12, rue de Berri - 80 - LES Montres - 40, rue de Passy - 10 - 0] PERRN - Aéroport Roi (Ob) Cannes FERRET - Gray d'Albion . (Ob) Nice · FERRET Sem - Aéroport de Nice Côte d'Azur - (83) Saint Tropez : Informations au 01 42 18 56 35.

 $\label{eq:continuous_problem} \langle (x,y,y)\rangle = \lambda_{1} e^{-i k x} \frac{\pi}{2} \hat{g},$ 

and the state of the state of

Kusovo: les Oca

a washing अस्तिका विकास करे

le winnet de Cardiff d'avancer avec prude THE PARTY OF THE PARTY.

19.11. 中心不足 经股份股份 10.1 الموسد المتكافئة في المالية March March 1984 BAR MARKET Property of the state of the state of 173 - W 10 May 1944

· 144-44 (1988年 /2 The remaining the second Committee Committee THE MARKS Profes Park Beiter ・・・・ハエッテの名では公正 化二氯化二甲基磺胺苯甲烷

人名英格兰克 经

化二十二烷 化二烷甲基磺胺 華 The service of Europe & Mets water a made participation the property and the participation of the par

2 May 124 247

w . C. 300 17 32 and the second second

5 4

and the second second 190 المراقع الما المامانية west the

and the continues of the same

# de transports en commun note

### is l'ancienne capitale azien irc de véhicules

A Property of the Control of the Con 2 14 140-Parent Property and State Collins of State of S \* TRAU III The control of the co . 411 12173 thought the state of the le dureress august. en coringe METINENIC.

a Cintin

La « phase 1» LA LA SAIL RESERVE AT THE du plan d'urgene 4 FH \$980. 41 14.1. Depuis le ! mantes southern for du plan d'utence me, le timier Suem jutefin juger G. amilied and

fitzin de la qualité dels is he towns est afferm Supuns herizonajnasoft pres de 2,5 feet. E Charles maximale free parte Adden . I st tion mondale de lege communication de link.

pond a l'indice 100 & 2 medicante son one kyster et la s milion PPW | wa to the Charge maintenac lant que The alliers lare, once par lease PORTE ALL IN diocarbures news. proced grav en desente de tiene W de the ALCOT LAMBS TO west and reductions: व स्वयम् भौताः केंग्रह के शान effection adoptpension de la parpour paren · 医囊体 .... fermeture de Jesa, Callenge, De. descent interest

Les mesmes debe-

les risines les phones

NAMES OF ADMINISTRAÇÃO

descriptions deputy

wightesements of

大変 まませい WHEN TO BE serve Assista · 通野鱼 克尔尔克 化磷酸盐 表 食管 with billiagen auf. Person Mana WALK REPORTS f Chiambagh &

they for no 罐 假性的过去式

Acres 18 18

を確定 立てい 元二 E Material Arres AND PROPERTY OF STREET The state of the a transmit it is sugar French the designation CAMP N **内一切在一起** 4.4.5

BOOK WAR TO THE THE

Participation of the

\* (\$1000 Production)

宇宙 きょうしゃい

A STATE OF THE PARTY Eq.(47) - 77. A Registre to and the 通数 米 1 1111 Acres (Acres ) Marie Bentalia a 120 4.2 Marin . Aller on a Mr. 18 225 " Mark Street Stranger of March ....

S. S. Santage Service . See The lates of the Se Magde 1 155 P. C. C.

A STATE . . .

Climat décrispé pour la visite de Lionel Jospin

WASHINGTON

à Washington

de notre correspondant Lionel Jospin a commencé, mercredi 17 juin, une visite de travail à Washington dans un climat francoaméricain décrispé. De part et d'autre de l'Atlantique, les diplomates décrivent un contexte de relations bilatérales devenu « moins émotionnel » et reflétant « une plus grande maturité ». Les responsables de l'administration Clinton ont le sentiment que le premier ministre et le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine, sont moins enclins que leurs prédécesseurs aux « mouvements de menton ». M. Védrine a noué avec la secrétaire d'Etat américaine, Madeleine Albright, des relations de travail qualifiées d'excellentes dans les deux ca-

Cependant la visite de M. Jospin n'aurait guère été possible il y a quatre mois, au plus fort de la tension franco-américaine à propos de Thrak, et alors que les sanctions prévues par les lois « extraterritoriales » Helms-Burton et D'Amato (visant à accroître l'isolement de Cuba, de l'Iran et de la Libye) menacaient de déboucher sur une véritable « guerre commerciale ». Le sommet transatlantique de Londres, le mois demier, a permis de vider cette querelle, du moins officielle-

Dans l'immédiat, cette « détente » diplomatique devrait permettre à M. Jospin d'expliquer à l'administration Clinton et au Congrès les objectifs et les méthodes du gouvernement de la « gauche plurielle ». Il entend convaincre les milieux d'affaires encore frileux ou hostiles à l'égard de l'union monétaire européenne, que celle-ci, non seulement est déià une réalité, mais qu'elle représente une chance pour le parténariat entre l'Europe et les Etats-Unis.

L'EURO, UNE « MENACE »

« En France, résume un haut diplomate américain, on a trop tendance à considérer l'Amérique comme un cosino barbare avec beaucoup de croissance et très peu de protection sociale, ce qui est faux; et ici, on regarde la France comme un pays préoccupé de son exception culturelle, un peu archaique, avec un gouvernement socialiste obsédé par les 35 heures, sans faire attention au côté très avancé, très compétitif et concurrentiel du secteur privé fran-

Lionel Jospin rencontrera sûrement au Congrès des représentants d'un pays replié sur hi-même, méfiant vis-à-vis d'« alliés » européens jugés incapables d'assumer leurs responsabilités sans les dollars et la puissance militaire de l'« Oncle Sam ». Il aura aussi l'occasion de mesurer à quel point de nombreux hommes d'affaires et économistes voient dans la naissance de l'euro « une menace » risquant d'ébranler le statut de seule monnale internationale de réserve dont jouit le doilar. Ceux-là voyaient dans le projet d'un nouveau traité de libreéchange transatlantique, cher à Sir Leon Brittan, une sorte de cheval de Troie pour affaiblir une Union européenne que sa monnaie unique va mieux armer face à la concurrence commerciale des Etats-Unis.

il n'est pas sûr cependant que cette Amérique-là soit aujourd'hui majoritaire. M. Jospin entendra des hommes politiques et des businessmen désormais convaincus que la réussite du pari de la monnaie européenne est le garant de la future prospérité de l'Europe, partant de celle des Etats-Unis. D'ores et déjà, bien des investisseurs américains tablent sur cette perspective, comme en témoigne le volume considérable de capitaux jusque-là placés sur les fonds de pension américains, qui s'orientent désormais vers le Vieux Continent.

La progression de la Bourse de Paris, le taux de croissance de l'économie française, le fait que le parvenu à faire accepter aux syndicats d'importantes réformes, autant de signaux positifs qui ne sont pas passés inapercus, tant à Wall Street qu'à Washington

# Kosovo: les Occidentaux déçus des engagements de M. Milosevic

En visite à Moscou, le président yougoslave s'est prononcé pour un règlement politique dans la province à majorité albanaise mais a refusé de cesser les activités militaires

La rencontre, mardi 16 juin à Moscou, entre demandes des Occidentaux : le retrait des le président Slobodan Milosevic et son homologue russe, Boris Eltsine, a débouché sur une « déclaration russo-yougoslave » en

MOSCOU

de notre correspondante

revendiqué un succès diploma-

tique à l'issue de sa rencontre,

mardi 16 juin à Moscou, avec Slo-bodan Milosevic. Mais les vagues

engagements pris par le pré-

sident yougoslave dans une « dé-

claration commune » avec son

homologue russe, qui ne ré-

pondent pas à toutes les de-

mandes des Occidentaux pour

une solution négociée au Kosovo,

ne pourront être appréciés qu'en

fonction de sa conduite sur le ter-

rain. En effet, la première et la

principale de ces demandes, un

arrêt immédiat des offensives

serbes et un ordre de retraît des

troupes spéciales, n'a pas trouvé

de réponse positive explicite dans

le texte. Celui-ci implique même

que Slobodan Milosevic se ré-

serve le droit de poursuivre son

combat contre les «terroristes»

Le document affirme, en effet,

que la « partie yougoslave se dé-

clare prête à résoudre les pro-

blèmes existant par des moyens po-

litiques » et à « ne pas mener

d'actions répressives contre la po-

pulation civile ». Mais elle promet

sculement de « réduire la pré-

sence de ses forces de sécurité hors

de ses bases permanentes, en fonc-

Comme prévu, Boris Eltsine a

troupes yougoslaves de la province du Koso-vo, à majorité albanaise. Elle souligne que M. Milosevic s'engage à régler « par des neuf points. Elle ne mentionne pas l'une des moyens politiques » la crise du Kosovo et à

duit de beaucoup l'intérêt des

autres promesses de Slobodan

Milosevic, y compris celle qui fut

présentée à Moscou comme le

principal succès des efforts

russes: une reprise « sans délai

des négociations avec la déléga-tion des partis politiques albanais,

commencée par le président Milo-

sevic et le leader des Albanais du

LES ENGAGEMENTS DE M. FITSINE

en mai, entre le président yougo-

slave et le leader modéré des Al-

banais du Kosovo, soumis aux

pressions occidentales et ne re-

présentant pas les Albanais qui

mènent la révolte armée, mais

elle avorta avec la poursuite des

offensives armées serbes, tou-

jours en cours à la veille de la vi-

site à Moscou du maître de la

Serbie. Ce dernier promet main-

tenant que ces négociations, por-

tant notamment sur « les formes

d'autonomie reconnues en droit

international », seront « menées

de façon permanente, seion un ca-

lendrier agréé ». Ancune allusion

Cependant, les diplomates

n'est faite à une médiation inter-

étrangers et les organisations in-

nationale.

Une rencontre a eu lieu,

Kosovo, Ibrahim Rugova ».

tion de l'arrêt de l'activité terroternationales « accréditées » à Belgrade auront « toute liberté de riste ». Une telle formulation ré-

circulation > au Kosovo. Ce qui pourrait être une façon d'accéder à la demande occidentale de contrôle international du processus de paix. Mais la « déclaration commune » réaffirme que les né-

craindre que « Milosevic ne cherche qu'à gagner du temps (...), à attendre qu'il se produise quelque chose en sa faveur ». - (AFP, Reuters.)

gociations avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ne seront entamées qu'au moment où s'ouvriront celles portant sur la réintégration de Belgrade au sein de l'organisation paneuropéenne.

La partie yougoslave promet

cessité de préserver l'intégrité territoriale et de respecter la souveraineté de la Yougokuée à la Maison Blanche, a été jugée insuffislavie »; les deux présidents « condamnent de l'aide humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge

poursuivre le dialogue avec les dirigeants al-

banais de la province. Elle réaffirme « la né-

et du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ainsi que la réalisation de leurs programmes de retour des réfugiés. C'était la troisième des quatre

Les Etats-Unis sceptiques

Si le porte-parole de la Maison Blanche a estimé que le communiqué russo-yougoslave « allait dans la bonne direction », la secrétaire d'Etat et son collègue de la défense jugent très insuffisant le bilan des entretiens de Slobodan Milosevic à Moscou. Pour Madeleine Albright, un élément important manque, qui figure dans les objectifs du Groupe de contact : le retrait du Kosovo des troupes yougoslaves responsables des violences dans la province. « Si les tueries se poursuivent », les Occidentaux devraient rapidement « arriver à un accord (sur une intervention) plutôt que poursuivre ces débats sans fin », a commenté William Cohen. De fait, « toutes les options demeurent possibles », a ajouté M= Albright, rappelant que l'OTAN poursulvait la préparation de ses plans d'intervention. La rencontre n'a pas non plus convaincu les dirigeants albanais de la province qui disent

> exigences occidentales, formulées la semaine dernière à Londres, la dernière étant un progrès rapide des négociations. L'élément nouveau introduit à

Moscou est surtout la responsabilité prise par Boris Eltsine pour la réalisation de ces promesses. La « déclaration commune » en neuf points comporte un ferme préambule sur la nécessité de sauvegarder l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République yougoslave ne contredisant pas la position de la communauté internationale qui refuse l'indépendance du Kosovo. Ce préambule ajoute cependant une condamnation des « actions armées touchant la

sante au département d'Etat et à celui de la population civile ». Si à l'avenir. les forces serbes poursuivent la répression contre la population

tisme ». Cette déclaration, modérément sa-

civile, la Russie aura du mal à maintenir sa position actuelle: refuser toutes sanctions économiques contre Beigrade et condamner une intervention armée internationale au Kosovo. Pour l'instant, les médias russes se sont rélouis du nouveau succès diplomatique de la Russie.

« semblable à celui qu'elle avait déjà réalise en Irak ». Ils reconnaissent un « partage des rôles » entre l'OTAN et la Russie avec, d'un côté, les exercices aériens menés aux frontières de la Yougoslavie à la veille de la visite de Slobodan Milosevic à Moscou, et, de l'autre, les pressions diplo matiques de son ami slave du Kremlin.

Si la Russie a manifesté de manière démonstrative sa mauvaise humeur quand son ministre de la défense ne fut pas prévenu de la date exacte du début des manœuvres de l'OTAN, c'était sans doute pour calmer la Douma. Les députés devaient en effet examiner, mercredi, les résultats de l'intervention russe dans l'affaire du Kosovo.

Mais le ministre russe des affaires étrangères, Evgueni Primakov, a bien fixé les limites de la \* médiation russe \* en concluant que « la balle est désormais, pour une grande part, dans le camp des Albanais du Kosovo ». Slobodan Milosevic s'est, de son côté, déclaré « satisfait de voir que Boris Eltsine comprend bien la sitution au Kosovo » et émis l'espoir qu'il «saura la faire comprendre à l'Occident »...

Sophie Shihab

### Le sommet de Cardiff marque la volonté des Quinze d'avancer avec prudence sur la réforme de l'Union

**CARDIFF (Pays de Galles)** de nos envoyés spéciaux

Pour nécessaire qu'elle soit, une réflexion politico-institutionnelle sur l'avent de la constitution européenne n'est pas mûre et ne peut donc anjourd hui être envisagée Telles sont les conclusions, sans doute réalistes, auxquelles sont parvenus les chefs d'Etat et de gou-Cardiff.

Leur hôte, le premier ministre britannique, n'a que le mot « réforme » à la bouche, insistant sur la nécessité de rapprocher l'Europe du citoyen. Mais cette démarche s'accompagne encore à Londres d'une tendance à limiter les pouvoirs des institutions européennes. La lettre que Helmut Kohl et

L'Italie, l'Espagne, les « petits » pidement possible le traité d'Amspays membres, l'ont soutenu avec terdam, dont on redécouvre ainsi énergie, peu soucieux de s'engager dans un exercice de rééquilibrage des pouvoirs, dont ils ont l'intuition qu'ils feraient les frais.

opinion rétive, ne veulent pas envelles remises en cause. Les Quinze ont donc simplement conclu leur débat sur l'« avenir de l'Europe » en décidant de se retrouver pour en discuter entre eux, lors d'une rencontre informelle quelque part en Autriche, au début du mois d'octobre. «Ce que nous souhaitons, c'est avoir la possibilité d'échanger des idées de façon libre, ouverte, qui nous permette de progresser sur l'avenir de l'Europe, dont d'ailleurs Jacques Chirac ont adressée au nous distinguors bien le contour. Ne

En fait, plusjeurs d'entre eux, tel

sommet ne pouvait que convenir à mettons pas d'organisation là où il

les vertus, modestes mais réelles, et d'accélérer sa mise en œuvre sans perdre de temps. Les Quinze ont ensuite confirmé leur volonté de mener à leur terme, dès le mois de qu'avec une extreme prudence. le Danemark, qui ont àffaire à une mars 1999, les négociations dont on sait qu'elles seront difficiles sur tendre parler pour l'instant de nou- l'Agenda 2000, c'est-à-dire sur le financement de l'UE entre 2000 et 2006, la réforme des politiques structurelles et celle de la politique agricole commune. Helmut Kohl et Victor Klima, le chancelier autrichien qui exercera la présidence de l'Union le semestre prochain, ont confirmé la tenue d'un sommet extraordinaire en mars 1999, sous présidence allemande, pour tenter de trancher les questions les plus

> LES ERREMENTS DU PASSÉ A Cardiff, en l'absence de propo-

sitions de la Commission prévues seulement pour septembre, il n'y a pas eu, à proprement parler, de dé-bat sur la demande allemande de voir réduire sa contribution au budget communautaire. Néanmoins, le chancelier a défendu sa position, pour laquelle Jacques Chirac a manifesté une certaine compréhension. Le Conseil note dans ses conclusions, d'une manière à ce stade parfaitement neutre, que « certains Etats membres ont exprime l'opinion que la répartition des charges doit être plus équitable et demandé la création d'un mécanisme de correction des déséquilibres budgétaires, mais que certains autres Etats membres s'v sont opposés ∗.

Les conclusions de la présidence consacrent un paragraphe aux réformes institutionnelles: «Lorsque le traité aura été ratifié, il sera nécessaire de prendre rapidement une décision sur la question de savoir quand et comment traiter les ques-tions institutionnelles qui n'ont pas été réglées à Amsterdam. » Elles prennent note des initiatives prises par la Commission et par le Conseil - dont les responsabilités pour les errements du passé sont ainsi mises sur le même pied - afin d'améliorer leur fonctionnement.

En attendant le sommet informel d'octobre, le texte approuvé par les Quinze à Cardiff reste vague sur la manière dont ils entendent aborder le débat sur l'avenir de l'Europe. appelant à « renforcer la légitimité démocratique et traduire dans les faits le principe de subsidiarité ».

> Henri de Bresson et Philippe Lemaître

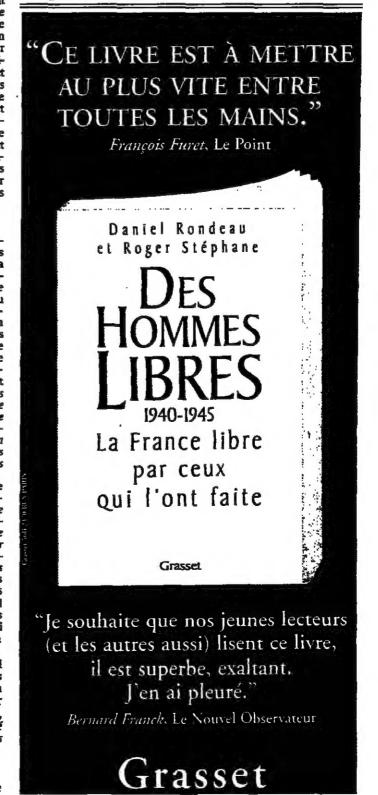

### L'hommage de l'Europe à Nelson Mandela

Le président sud-africain Nelson Mandela était, mardi 16 juin, l'hôte d'honneur du sommet de Cardiff, où un hommage exceptionnel lui a été rendu par les chefs d'Etat et de gouvernement des Quinze au cours du déjeuner clôturant leurs travaux. A moins d'un an de son retrait annoncé de la vie politique, cette réception était pour l'Europe une manière d'adieu et de remerciement au dirigeant africain, « dont le courage et la sagesse politique, souligne les conclusions de la présidence du Consell européen, (...) font figure d'exemple pour la dé-fense des droits civils et de la démocratie à travers le monde ».

Vetu d'une chemise beige à motifs fantaisie, le héros de la lutte anti-apartheid a chanté en solo un « God bless Africa » pour les enfants gallois, et esquissé quelques pas de danse devant un chœur qui interprétait pour lui un hymne sud-africain. Nelson Mandela n'a, en revanche, pas pu signer l'accord de libre-échange prévu entre l'Union européenne (UE) et l'Afrique du Sud. Les négociations, qui achoppent sur les importations de pommes, de jus d'orange et de légumes sud-africains par PUE, doivent reprendre en juillet. – (Reuters.)

Tony Blair dans la mesure où, sous prétexte de subsidiarité, elle révélait une volonté à peine dissimulée de revoir la répartition des compé-tences entre les différents niveaux de responsabilité au sein de

Ces promesses de bouleversement n'ont d'aucune manière été tenues et, qui plus est, les débats n'ont absolument pas été tendus. Les trois « grands » pays out dû faire marche airière, face à l'opposition de la majorité de leurs partenaires. Comme l'a observé le premier ministre, Lionel Jospin, au gouvernement de M. Jospin soit cours de la conférence de presse qui a suivi la réunion, Jacques Santer, le président de la Commission, a pu faire valoir, sans être contredit, que les erreurs éventuellement commises par Bruxelles étaient, au moins, autant imputables aux États Laurent Zecchini membres qu'au collège européen.

n'y en a pas besoin », a expliqué Jacques Chirac.

Cette rencontre aura lieu quelques jours seulement après les élections allemandes du 27 septembre. Le chancelier Rohl, que les sondages donnent actuellement battu par son adversaire social-démocrate, a profité de la tribune du Conseil européen pour réaffirmer hant et fort la nécessité de clarifier pour les citoyens ce que l'Europe doit leur apporter. Il a défendu, dans sa conférence de presse, l'utilité de ce débat afin de mieux mobiliser l'opinion publique dans la perspective des élections du Parlement européen, en juin 1999.

En attendant de se lancer dans cette démarche encore très imprécise, délibérément non limitée dans le temps, les Quinze se sont accordés sur un agenda plus modeste. Il s'agit d'abord de ratifier le plus ra-

# Les combats continuent de faire rage dans la capitale de la Guinée-Bissau

Les ambassades de France et des Etats-Unis ont été détruites par des obus

La Gambie a offert sa médiation pour tenter de rétablir la paix à Bissau, où des mutins affrontent, depuis le 7 juin, l'armée loyaliste, sou-

ABIDJAN de notre correspondant

en Afrique de l'Ouest Les combats continuent dans la capitale Bissau, où les militaires rebelles bombardent la ville depuis leurs positions. Plusieurs ambassades ont été touchées. La chancellerie des Etats-Unis a été incendiée dimanche 14 juin après avoir été touchée par un obus, et l'ambassade de France a été atteinte à trois reprises lundi et mardi. Le personnel réduit, qui était resté en poste, a été évacué vers la capitale sénéglaise, Dakar. L'ambassadeur est resté dans la capitale de l'ancienne colonie portugaise, désertée par la majorité de ses habitants. Selon des témoignages, les rues sont jonchées de cadavres, ce qui, joint à l'arrêt de l'alimentation en eau, augmente les risques d'une épidémie de cho-

Les rebelles, dirigés par l'ancien chef d'état-major, le général Ansumane Mané, ont affirmé, dans un entretien accordé par leur porteparole à la radio portugaise, qu'ils ne voulaient pas prendre le pouvoir et que « la place des militaires était dans les casernes ». Cette prise de position illustre surtout les incertitudes d'une rébellion qui avait proclamé quelques jours au-paravant l'installation d'une junte

militaire de gouvernement. Mais si les ambitions politiques des mutins restent floues, leur détermination militaire est entière, au bout de huit jours de combats. L'intervention de forces venues de Guinée-Conakry et du Sénégal n'a pas permis de venir à bout des hommes du général Mané. L'étatmajor sénégalais, qui a dépêché



mille trois cents hommes à Bissau, a beau multiplier les communiqués triomphalistes - affirmant que cent dix mutins ont été tués, alors que les Sénégalais ne comptent que huit morts - la prolongation des combats n'est pas exempte de risques pour Dakar.

LIGNES D'APPROVISIONNEMENT L'armée bissau-guinéenne est, de longue date, mêlée de près au conflit qui oppose, en Casamance, les troupes sénégalaises aux maquisards indépendantistes du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). Parce que les Diolas - qui fournissent le gros des troupes du

MFDC - vivent de part et d'autre

de la frontière, des solidarités fa-

miliales et villageoises s'exercent depuis le début de la rébellion. En outre, l'armée bissau-guinéenne s'est forgée dans la lutte contre le colonialisme portugais, et avait, à l'époque des bases arrière en Casamance. L'ancienneté de ces liens explique que les militaires bissauguinéens ont souvent fermé les yeux sur les activités du MFDC à la frontière, ce qui a provoqué la fureur de Dakar. En 1995, l'aviation et l'artillerie sénégalaises avaient bombardé des villages en Guinée-Bissau.

Le président Joao Bernardo Nino Vieira avait alors assuré son homologue sénégalais du soutien de Bissau dans la lutte anti-indépendantiste. L'arrestation, en janvier 1998, de quatorze militaires

bissau-guinéens, après qu'un chargement d'armes à destination du MFDC ent été intercepté, puis limogeage pour « négligence » du général Mané ont pu apparaître comme un gage donné au

Réciproquement, la rapidité de la réaction de Dakar, qui a envoyé des troupes dès le troisième jour de la mutinerie, témoigne de l'importance qu'accorde le Sénégal à la situation à Bissau. On pouvait imaginer alors que cette intervention permettrait à l'armée sénégalaise, une fois neutralisés les mutins, de couper les lignes d'approvisionnement du MFDC et de détruire ses bases arrière. Mais ia prolongation des combats interdit aux forces sénégalaises de pousser vers la frontière et l'envoi de mille trois cents hommes à Bissau a forcé le Sénégal à dégamir son dispositif en Casamance, ce qui accroît les risques d'une flambée de violence dans cette province sénégalaise.

Pour l'instant, le seul espoir de solution négociée repose sur la Gambie. Sedat Jobe, le ministre des affaires étrangères de ce petit pays angiophone enclavé à l'intérieur du Sénégal, était attendu mercredi à Bissau. Il espère convaincre le président Vieira et le général Mané de monter à bord du Drogou, un aviso de la marine française, monillé au large de Bissau pour assurer la protection de l'ambassadeur de France. M. Jobe souhaite ramener le président Vieira et le général Mané à Banjul, la capitale gambienne, afin d'y entamer des négociations.

Thomas Sotinel

# La Corée du Nord reconnaît exporter des missiles

TOKYO. Dans un commentaire de son agence officielle de presse, la Corée du Nord a pour la première fois reconnu, mardi 16 juin, qu'elle développait et exportait des missiles afin d'obtenir des devises. Elle a developpair et exportait des missues ann d'obtenir des devises. Elle a assorti cette information d'une message sans ambiguïté adressé à Washington: « Si les Etats-Unis veulent éviter que la République populaire démocratique de Corée (RPDC) exporte des missiles, ils doivent lever leurs sanctions économiques et offrir des compensations pour l'arrêt du programme de production. » Malgré son ton, ce message est interprété à Washington comme un sleme de la volenté de l'incomment. prété à Washington comme un signe de la volonté de Pyongyang de reprendre des pourpariers suspendus depuis un an sur la normalisa-tion des relations entre les deux pays. Depuis 1993, la RPDC a déve-loppé, à partir d'une technologie acquise amprès de l'ex-Union soviétique, un missile - le Rodong I - capable d'atteindre le Japon. -

### Dix militaires algériens tués dans une embuscade

ALGER. Au moins cinquante-huit personnes - dix militaires, un « patriote » (civil armé par les autorités), cinq civils et quarante-deux isla-mistes armés – ont été tués au cours des derniers jours en Algérie, selon les derniers bilans rapportés mardi 16 juin par la presse privée d'Alger. Ces derniers décomptes, non confirmés officiellement, portent à près de 200 le nombre de personnes tuées en moins de quinze jours. Cette recrudescence des violences intervient alors que l'armée mène depuis plusieurs semaines de vastes opérations dans les régions de Tissemsilt, Tiaret, Relizane (sud-ouest), Tiemcen (extrême ouest) et en Kabylie, à l'est d'Alger. - (AFP.)

### Une mission du FMI à Moscou pour étudier un prêt supplémentaire

MOSCOU. Une mission du Fonds monétaire international (FMI) doit arriver lundi 22 juin à Moscou pour d'étudier les possibilités d'accorder un prêt supplémentaire à la Russie afin de l'aider à sortir de sa crise financière, a indiqué, mardi 16 juin, le vice-ministre russe des finances, Oleg Viouguine. Selon ce ministre, le montant de ce nouveau prêt pourrait s'élever à 10 milliards de dollars mais n'a toutefois pas encore été discuté avec le FMI auquel la Russie n'a pas fait de demande officielle. Cette annonce a provoqué un redressement des actions russes, qui avaient baissé de près de 2 % mardi à l'ouverture. Dans le sillage des pays asiatiques, les marchés russes ont été massivement désertés ces demiers mois par les investisseurs, mettant le gouvernement dans une situation difficile pour soutenir le rouble. La Russie bénéficie déjà d'un prêt de 10,2 milliards de dollars du FMI accordé en 1996 pour trois ans. Mais les tranches sont débloquées très irrégulièrement et ne paraîssent pas suffisantes pour enrayer la crise

DÉPÊCHES

■ CAMBODGE : les autorités municipales de Phnom Penh ont décidé, mardi 16 juin, d'interdire les manifestations politiques jusqu'aux élections législatives du 26 juillet afin, selon elles, d'éviter toute violence. L'interdiction a été imposée à la requête du ministère de l'intérieur. les autorités municipales se sont engagées à « ne pas recourir à la violence » pour empêcher les manifestations. L'un des dirigeants de l'opposition, l'ancien ministre des finances Sam Rainsy, a annoncé le otien d'un rassemblement de son parti dimanche à Phnom Penh.

■ AFGHANISTAN : la milice religieuse Islamique des talibans, au pouvoir à Raboul, a fermé toutes les écoles pour filles et les centres professionnels pour femmes qui étaient installés dans des maisons privées dans la capitale afghane, en les accusant de faire de la propagande antitaliban, a annoncé, mardi 16 juin, un haut responsable de la milice. Ces institutions étaient dirigées essentiellement par des enseignantes afghanes et accueillaient des fillettes, jusqu'à 10 ans, après l'interdiction par les talibans de l'enseignement pour les femmes. -

■ IRAN : la justice a décidé de reporter au 25 juin une audience du procès public du maire de Téhéran, Gholamhossein Karbastchi, pré-vue dimanche 21 juin, « pour permettre à la population de suivre le match de football Iran-Etats-Unis, sensible et important » pour l'Iran. --

TIBET-FRANCE: arrivé lundi à Paris pour une visite de trois jours à l'invitation de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le chef spirituel des Tibétains, le dalaï-lama, a été entendu, mercredi 17 juin, par cette commission et reçu par le pré-

sident de l'Assemblée nationale, Laurent Fabius. - (AFP)

■ ARGENTINE : l'ancien officier oustachi croate Dinko Sakic devalt être extradé mercredi 17 juin vers la Croatie, pour être jugé pour des crimes commis pendant la seconde guerre mondiale. Sakic, qui réside en Argentine depuis 1947 et a la nationalité argentine, avait été arrêté fin avril. Il a commandé entre décembre 1942 et octobre 1944 le camp de concentration de Jasenovac, au sud-est de Zagreb, considéré comme le symbole de la terreur du régime oustachi croate, allié du III Reich - (AFP.)

ETATS-UNIS: une Américaine de 40 ans a vouln entrer dans PHistoire, mardi 16 juin, en accouchant en direct sur Internet, un événement présenté comme une première à but éducatif. Elizabeth, dont seul le prénom a été rendu public, a accouché dans la matinée dans un hopital de Floride d'un petit garçon. - (AFP.)

■ ÉTHIOPIE : Addis Abeba demande une aide d'urgence pour les 143 000 déplacés éthiopiens du conflit avec l'Erythrée, a rapporté mardi 16 juin le quotidien gouvernemental Ethiopian Herald. Selon la Commission éthiopienne pour la prévention des désastres (DPPC), les régions les plus touchées sont le Tigré (Nord) et l'Afar (Nord-est), et le nombre de déplacés pourrait bientôt atteindre 300 000 car le conflit qui dure depuis cinq semaines a interrompu les moissons.

### Le taux de chômage des jeunes commence à baisser en Europe

LUXEMBOURG. Le taux de chômage des personnes âgées de moins de 25 ans est passé en-dessous de la barre de 20 % en avril pour s'établir à 19,8 %, selon des chiffres publiés mardi 16 juin par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. C'est le niveau le plus bas ennegistré depuis 1993 pour cette catégorie de population. Le taux de chômage global au sein de l'Europe des Quinze a été de

10,2 % en avril, contre 10,7 % en avril 1997. Ces chiffres, corrigés des valeurs saisonnières, confirment la légère baisse du nombre de demandeurs d'emploi sur les douze mois qui viennent de s'écouler. Cependant, la baisse du chômage est plus importante chez les hommes (9,5 % à 8,8 %) que chez les femmes (12,4 % à 12,1 %), et les onze pays de la « zone euro », avec 11,3 %, ont un chômage supérieur à la

# Le correspondant de « Libération » en Turquie emprisonné

Accusé de « propagande séparatiste », il purgera une peine de sept mois et demi

de notre correspondante Une centaine de personnes applaudissant et jetant des fleurs se sont réunies, mardi 16 juin, devant l'Association des journalistes turcs dans le vieux quartier de la presse pour faire leurs adieux et exprimer leur soutien à Ragip Duran, le correspondant en Turquie du quotidien français Libération (Le Monde daté du 16 juin) qui se rendait à la prison de Saray, à quelque 150 kilomètres d'istanbul, où il restera incarcéré durant sept mois et demi.

La plus récente victime de l'attitude répressive des autorités turques face à la liberté d'expression, Ragip Duran, autrefois correspondant de l'Agence France-Presse, est un journaliste turc bien connu. Il enseigne à l'université Galatasaray et publie régulièrement des éditoriaux dans le quotidien pro-kurde Ulkede Gündem. C'est un article publié dans le prédécesseur de ce journal, Ozgür Gündem - qui a depuis lors été fermé –, dans lequel il comparait deux

POUR VOUS AIDER A RÉUSSIR

interviews avec le dirigeant du Parti des travailleurs kurdes (PKK) Abdullah Ocalan, en 1991 et en 1994, qui lui a valu d'être condamné pour avoir fait de la « propagande séparatiste visant l'indivisible intégrité de la nation », ainsi que de la « propagande

L'atmosphère était conviviale au cours de la cérémonie d'adieux. Deux autobus avaient été affrétés pour les amis qui souhaitaient accompagner leur collègue jusqu'aux grilles de sa nouvelle demeure.

A en juger par les lettres de protestations des organisations telles que la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme ou Reporters sans frontières, la condamnation de Ragip Duran suscite de vives réactions à l'étranger. Elle confirmera les Européens dans leur conviction que le niveau de démocratie en Turquie laisse pour le moins à désirer, d'autant que ce cas est loin d'être unique.

Le 1º juin, les autorités turques ont de nouveau arrêté l'avocat avengie Esber Yagmurdereli, dont la condamnation avait été suspendue il y a quelques mois pour raisons de d'une organisation terroriste ».

LETTRES DE PROTESTATIONS

santé. Condamné en 1978 à une peine de trente-six ans de prison, Esber Yagmurdereli, aujourd'hui un militant des droits de l'homme très respecté, avait été libéré sur parole en 1991. Une déclaration jugée subversive avait cependant réactivé sa peine initiale, forçant l'avocat à retourner en prison pour purger les vingt-deux ans restants. Si le but de ces condamnations, qui provoquent inévitablement des

prisonnement, dont sept ans passés seul dans une cellule, ont inspiré à Esber Yagmurdereli une pièce de théâtre bouleversante, Akrep (Le Scorpion). Quant à Ragip Duran, qui avait visité plusieurs pénitenciers avant d'arrêter son choix sur celui de Saray, il s'est installé dans « sa » prison avec un ordinateur portable et Pintention d'utiliser les mois à venir pour écrire un livre au titre approprié: Les Médias sans voix.

réactions négatives à l'égard d'Anka-

ra, est de faire taire les « coupables »,

il n'est pas atteint. Treize ans d'em-

Nicole Pope

### Six pays du Golfe réduisent leur production de pétrole

LES COURS du pétrole, tombés à leur plus bas niveau depuis douze ans, se sont ressaisis, mardi 16 juin, après l'accord de réduction de production décidé par les six pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), une instance qui regroupe quatre membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (l'Arabie saoudite, le Koweit, les Emirats arabes unis et le Qatar), Bahrein et Oman. A New York, le light sweet crude », pour livraison la plus rapprochée en juillet, s'est apprécié de 42 cents à 11,98 dollars. Mais cette correction est faible comparée à la chute de 20 % des cours observée depuis le début du

Réunis à Riyad, ces six pays ont décidé de réduire de 415 000 barils/ jour (b/j) leur débit, dès le 1= juillet. Cette mesure inclut la réduction de 225 000 b/j, décidée par l'Arabie saoudite le 4 juin à Amsterdam. Les Emirats arabes unis et le Kowest restreignent leur débit de 75 000 b/i chacun, et Oman et le Qatar de 20 000 b/j. Bahrein n'est pas concerné par cette mesure, sa production

Cette décision intervient à une semaine de la réunion de l'OPEP, le 24 juin à Vienne, au cours de laquelle les onze membres du cartel doivent envisager une nouvelle ré-

Les efforts précédents n'ayant pas été suffisants pour redresser les cours, l'Arabie saoudite, le Venezuela et le Mexique ont repris l'initiative. A l'issue d'une rencontre à Amsterdam, ils ont annoncé une nouvelle baisse de production de 450 000 barils/jour, espérant être suivis par les autres producteurs membres ou non de l'OPEP L'engagement des pays du Conseil de coopération du Golfe porte à 640 000 barils l'effort global.

duction de production, après celle

décidée en avril.

Sur les marchés pétroliers, les opérateurs estiment que cette initiative est insuffisante. Selon les experts, la surproduction actuelle est de 1,5 million de barils/jour. Pour redresser durablement les cours, il faudra donc d'autres engagements et surtout les tenir. A cela s'ajoute une autre inquiétude, l'impact sur la crise asiatique.

Comme pour confirmer leurs craintes, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a de nouveau revu à la baisse la demande pétrolière mondiale pour le deuxième trimestre 1998, à 73 millions de banks par jour, soit 510 000 barils/jour de moins.

de BAC 0 à BAC + 3 **III GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE** Admissions Bac + 2 + 3 **SCIENCES POLITIQUES** 1ère et 2ème ANNÉES M SOUTIEN AUX FACULTÉS DROIT/SCIENCES ECO. E ENTRÉE A LA M.S.T.C.F. Toutes FACULTÉS GRANDS CONCOURS

Concours Classique et Exceptionnels BENA-CHESS-IRA CADREMENTS COMPLETS ÉCRITS ET CRAI EXCELLENTS TAUX DE SUCCÉS

Tél.; 01-42-24-10-72 Fax:01-42-24-73-25

3615 ISTH.ES ENSEIGNEMENTS SUPÉRIEURS PRIVÉS

Splendeur et Fantômes d'Ecosse Autotour - 7 jours/6 muits

A partir de 2 740F\* A/R par pers. on ferry

Base 2 pers, chambre double Traversées Calais/Douvres et Zeebruge/Hull (ou vice-versa) -1 voiture + 2 passagers - (sous reserve de disponibilité et soumis à conditions) - Offre valable jusqu'au 31/10/98.

du 26/06 au 30/09 suppi de 145F/vorture et 220F/couple. Brochure "Outre-Manche" de Seafrance Voyages chez votre agence de voyages.

SEAFRANCE VOYAGES



### ord reconnaît issiles

de son agence officielle de prese, la the feels recommended in man, the feels te tens seem d'obtenir des des ses files message sans duringing the sta and the state of the Republished Supply and the state of BCI esperie des missies, de consulte d'offrit des combensations house aux staplate with four of message, by that signe de la volonte de la commang de natur depuis un an rui la naquale. pays Depuis 1903, la RPD dele sacquise aupres de l'ex-timog ante I - capable d'attemdre le lapon.

### ériens buscade

( personnes - dix militane),  $m_{l=\frac{1}{p_{d}}}$ est, cital civils et quarante den ple urs des dermers touts en Algera. mardi le ium par la presse prace es, non confirmes officiellemen. e de personnes tuces en mons & e des ciolences intervient alor que maines de vastes operations dans les rane (sud-onest). Hemeen testrene R. CAMPI

# MI à Moscou rêt supplémentaire

translative international (FAlliday ) as d'étudier les prosibilités d'acop-Ruyae afin de l'aider à sortit de se le juni, le vice ministre rasse desfi manistre, le montant de le nomen le de dellars mais n'a tenteros pe inguel la Russie n'a pas lan ce de provoque un redressement de Aprovide 2 % march à l'ouverture to les manches tinses out etc meus par les investisseurs, mettante difficale pour conform le rouble le 60.2 militardo de dollars du FMI 🔊 les iranches sont debloques oc in call canton pour enrayer leave a

ikipales de Phnom Penh onte ambotation, polarques usacco-कार व्यवस्था एकिन से द्वानंदर १००१. 🦠 Ma regulto du amustere de 🕁 off value or her are in path for all attación en la more dirigidad. ounces Sauc Banna, a amondo

in paste dament by a Pletern at ense islamique des falbais. tion in sign or other at now the record and all conductions in the green and substantial and explore the promote hand to the earlier of participation of the Berkelling of the Con- $(1+\epsilon)(q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha}(Q_{\alpha}^{\alpha$ 

 $\sqrt{g}(\cos \theta q) + k \sqrt{g}(g) + (1-1) \sin \theta = 0.$ 

enter at 25 hit on a chart st

programmed and the first become 1. A. 15.  $(\phi_{n}) + (\phi_{n}) + (\phi_{n}) + (\phi_{n})^{-1} + p \delta^{-1/2} \delta^{-n}$ a Party pour inte visite d'anni AND THE POST OF STREET to a trace of the court of the

garages a character of the

mistactii cimite fiinko sake de And the second of the country of the Profession and the second second The state within market and addition The state of the s  $(\mathbf{r} = \omega \mathbf{1}, -\mathbf{1}_{\Omega}) = (-1)^{n} \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{r}_{i}^{(i)} + \mathbf{1}_{\Omega}) \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{r}_{i}^{(i)} + \mathbf{1}_{\Omega})^{n} \mathbf{1}_{\Omega} \mathbf{1}_{\Omega}^{(i)}$ The Control of the Control of the Marian Be Mieits & Lintle entrer dans Bank and the first test of the solutions

Burger Strand Commencer the one with distinguish from the And the second second arms of the second The second second second Same Special Control Special Park The second by the state The second second second second

e des jeunes r en Europe the foreign of the state of The Samuel State of the Sa

and the second of the second of A Secretary of the second term of the second

The state of the s The second secon

4 10 10 10 10 10 No. IN THE

The state of the s and the

# Drouve,

(Publicité)

BIOTECHNOLOGIES sont nocives.

Sur 10 médicaments récemment homologués par l'Agence Européenne du Médicament, 7 sont issus des biotechnologies. L'insuline utilisée aujourd'hui par les diabétiques ou le vaccin contre l'hépatite B sont produits par les biotechnologies.

Dans les prochaines années, les biotechnologies végétales vont considérablement contribuer au progrès de la médecine.

DE NOUVELLES PLANTES À MÉDICAMENTS

Les biotechnologies végétales permettent d'utiliser les plantes comme des usines naturelles pour fabriquer des molécules pharmaceutiques, en particulier des protéines. Ce mode de production éliminera les risques de contamination observés lors de l'utilisation de protéines isolées à partir de tissus humains ou animaux. Les protéines fabriquées ainsi auront l'avantage d'être beaucoup plus pures et de ne pas entraîner de phénomène de rejet. Naturellement conservées dans les graines ou les feuilles, elles seront faciles à stocker.

Ce sera par exemple le cas de la lipase, une protéine indispensable aux traitements des malades atteints de la mucoviscidose. En modifiant génétiquement des variétés de colza on pourra produire ainsi en quantité illimitée de la lipase d'une grande pureté. De même, on pourra produire de l'hémoglobine qui sera stockée dans les feuilles de tabac ou de colza améliorés par les biotechnologies végétales.

L'albumine, protéine utilisée dans certains traitements d'urgence (grands brûlés), en chirurgie et dans la lutte contre le sida, est aujourd'hui isolée à partir du sang. Demain les biotechnologies végétales permettront de faire produire l'albumine par les plantes (pommes de terre, tabac). Elles élimineront ainsi complètement les risques de transmission de maladies virales et évitera les contraintes de compatibilité liées aux groupes sanguins.

On voit aussi poindre l'espoir d'un vaccin capable d'empêcher les caries dentaires : des chercheurs du Guy's Hospital de Londres ont réussi à faire produire par des plantes issues des biotechnologies des anticorps dirigés contre la bactérie à l'origine des caries (le streptocoque S. mutans).

A DEMAIN, POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES BIOTECHNOLOGIES. POUR RECEVOIR UNE DOCUMENTATION SUR LES BIOTECHNOLOGIES,

Nº Vert 0 800 041 051 OU CONSULTER NOTRE SITE WEB: www.monsanto.fr

ET LES BIOTECHNOLOGIES ? LES BIOTECHNOLOGIES PERMETTENT D'UTILISER LES DÉCOUVERTES DE LA GÉNÈTIQUE POUR FABRIQUER DES PRODUITS UTILES À L'HOMME (ALIMENTS, MÉDICAMENTS...). LES BIOTECHNOLOGIES VÉGÉTALES AMÉLIORENT LES CARACTÉRISTIQUES DES VÉGÉTAIX EN APPORTANT À LEUR PATRIMOINE GÉNÉTIQUE DE MOUVELLES PROPRIÉTÉS, COMME PAR EXEMPLE LA RÉSISTANCE AUX INSECTES NUISIBLES, UNE MEILLEURE COMPOSITION NUTRITIONNELLE OU LA CAPACITÉ DE SE CONSERVER PLUS LONGTEMPS.

MONSANTO EST UNE SOCIÉTÉ QUI SE CONSACRE AUX SCIENCES DE LA VIE EN DÉVELOPPANT DES COMPÉTENCES DANS LES DOMAINES DE L'AGRICULTURE, DE LA NUTRITION ET DE LA SANTÉ. À L'ORIGINE, MONSANTO ÉTAIT UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LA CHIMIE. EN 1974, MONSANTO À DÉCOUVERT ROUNDUP®, L'HERBICIDE CONSIDÉRÉ COMME LE PLUS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT. ROUNDUP® EST ALLIQUED'HUI L'HERBICIDE LE PLUS YENDU AU MONDE. EN 1976, MONSANTO À CRÉÉ LE PREMIER L'ABORATOIRE DE BIOTECHNOLOGIES VÉGÉTALES. EN 1997, MONSÀNTO S'EST SÉPARÉ DE SA DIVISION CHIMIE POUR SE CONSAGRER EXCLUSIVEMENT AUX SCIENCES DE LA VIE.

ROUNDER": MARGET DEPOSÉE DE MOESANTO COMPANY.

MONSANTO Nutrition - Santé - Avenir



la gauche en 1982, abrogé par la droite en 1986, rétabli en 1988 après la réélection de François Mitterrand, cet impôt épargne les biens profes-sionnels et les œuvres d'art. Une partie de la gauche, dont le PCF, rédame l'extension de son assiette. à défaut d'augmenter les taux de ce prélèvement. • ROBERT HUE, qui est intervenu sur cette question,

mardi 16 juin, à l'Assemblée nationale, a laissé paraître une évolution de la position habituelle du PCF en évoquant une modulation des taux. • LA JUSTICE SOCIALE inspire au

gouvernement, par ailleurs, de donner au SMIC au nouveau « coup de pouce », au-delà de l'inflation, mal-gré la charge supplémentaire des 35 heures pour les entreprises.

# La gauche face à ses engagements sur l'imposition du capital

Bien que Dominique Strauss-Kahn, sans le dire ouvertement, soit réservé sur la taxation des biens professionnels comme sur l'augmentation des taux du prélèvement actuel, le débat sur le reforcement de l'impôt sur la fortune est entretenu par une partie du PS et par le PCF

LIONEL JOSPIN, qui doit rendre ses principaux arbitrages fiscaux avant le 22 juillet, date à laquelle le gouvernement a prévu de dévoiler les grandes lignes du projet de loi de finances pour 1999, aura une décision difficile à prendre dans le cas de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Depuis la publication, lundi, par le Conseil des impôts, d'un rapport recommandant que les biens professionnels cessent d'échapper à ce prélèvement (Le Monde du 16 juin), la question est au centre des attentions à gauche. Le débat est d'autant plus embarrassant pour le PS qu'il avait pris, lors de la campagne des élections légis-latives de 1997, l'engagement de relever les taux de l'ISF. De la séance des questions au

gouvernement, mardi 17 juin, à l'Assemblée nationale, jusqu'au bureau national du PS, réuni peu après, il n'a été question que de ceia. Très symboliquement, Robert Hue, pour le Parti communiste français, s'est, pour la première fois depuis un an, levé de son banc de l'Assemblée pour interroger le gouvernement, et c'est précisément sur la question de l'ISF qu'il est intervenu. Curieusement, si la polémique prend de l'ampleur, elle ne laisse pas encore présager la décision que pourrait prendre le premier ministre. C'est comme un round d'observation, autour d'un impôt-symbole pour la gauche: dans la majorité « plurielle », tout le monde s'observe, en sachant que le dossier est hautement sensible, mais nui n'ose en-



core vraiment livrer totalement le

fond de sa pensée. A quelques semaines de la décision du gouvernement, on aurait pu penser que Dominique Strauss-Kahn dirait ouvertement sa préférence. Il n'en a rien fait. En réponse à M. Hue, qui le pressait d'engager une réforme de l'ISF, le ministre de l'économie et des finances s'est borné à observer que le débat est ouvert. «La recommandation du Conseil des impôts, a-t-il expliqué, c'est de ne pas augmenter la pression fiscale totale, mais d'introduire les biens professionnels dans l'assiette et de diminuer les taux, de sorte que, au total, cela rapporte la même chose. C'est une piste qui mérite d'être regardée (...). Ce rapport n'engage pas le gouvernement, mais je ne pense pas que la concertation à laquelle nous allons nous livrer conduise oblieatoirement à vouloir faire baisser la calité sur le patrimoine. •

M. Strauss-Kahn est, en fait, très réservé sur l'idée d'assujettir les biens professionnels à FISF, au motif que cela jouerait contre l'emploi. mais il n'en a rien dit. Il a seulement insisté, dans une formule soigneusement ciselée, sur le fait que les ob-

cale devront être « l'emploi, d'abord l'emploi, et ensuite la justice sociale ». Le vrai débat, donc, s'est mené dans les couloirs de l'Assemblée, presque en aparté, « L'idée d'inchire l'outil de travail dans l'ISF est une imbécillité », mettait en garde Jack Lang (PS), car cela « déstabiliserait les petites et moyennes entreprises et favoriserait d'éventuelles délocalisations ». « Ce serait une erreur du point de vue du message qu'on adresserait à ceux aui utilisent leur argent pour l'activité économique », surenchérissait le président du groupe socialiste, Jean-Marc Ayrault. Au même moment François Hollande, premier secrétaire du PS, affirmait, au contraire : « Je crois qu'il y a une réflexion à mener. Il n'est pas tout à fait juste – le Conseil des impôts l'a dit - qu'une partie des grandes fortunes échappe à l'impôt qui devrait les toucher au prétexte que c'est un patrimoine inesti dans le domaine économique. >

REDISTRIBUTION À L'ENVERS » Après ces premières joutes, à distance, par micro interposé, on aurait donc pu penser que le bureau national du PS, convoqué en fin

d'après-midi pour débattre, précisément, de la réforme fiscale, en présence du ministre des finances et de Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget, donnerait l'occasion aux dirigeants socialistes de confronter directement leurs arguments, de soupeser les avantages et les inconvénients de l'une ou l'autre des solutions. Cela n'a pas été le cas.

Dans son introduction, M. Strauss-Kahn: s'est borné à tracer, à grands traits, le tableau de la situation économique mettant en garde ses amis contre « la redistribu*tion à l'envers »* que risquait d'induire l'envolée de la dette publique. mais il n'a que peu évoqué la question fiscale. Partisan déclaré d'une majoration du rendement de l'ISF, sous la forme d'un élargissement de nir ? Ce n'est pas certain. Si la dépu-

jectifs de la prochaine réforme fis- son assiette, sans baisse à due concurrence des taux d'imposition, Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances de l'Assemblée, s'est montré tout aussi prudent: faisant silence sur cette proposition, il a préféré plaider pour une baisse de la part salariale de la taxe professionnelle.

M. Hollande hii-même n'a pas souhaité remettre les pieds dans le plat. Il a seulement invité les socialistes à « éviter le piège de résumer la fiscalité du capital au seul ISF », sans évoquer de nouveau sa préférence. tée socialiste Nicole Bricq doit rendre, le 23 juin, les conclusions du rapport dont la commission des fi-. nances l'a chargée sur la fiscalité écologique, M. Migaud, kii, ne devirait faire comaître ses suggestions sur le patrimoine que vers la fin juillet. Autrement dit, le premier ministre pourrait être amené à rendre son arbitrage presque au même moment, sans que les parlementaires socialistes puissent véritablement prendre le temps de débattre du Est-ce la réédition du débat fiscal

### Un petit « coup de pouce » pour le SMIC

Le gouvernement aunoncera le 23 juin, lors de la réunion annuelle de la commission nationale de la négociation collective, un « coup de pouce » en faveur du SMIC, mais celui-ci sera faible. Au 1" juillet, la loi fait obligation au gouvernement de revaloriser le salaire minimum du montant de l'inflation et de 50 % du pouvoir d'achat du taux de salaire horaire (TSH), mais elle lui laisse aussi la faculté de faire plus. Dans un premier temps, le gouvernement estimait qu'il ne serait pas opportun d'aller au-delà de l'obligation légale, soit 1,6 % cette année, parce que, en 1997, le SMIC avait déjà été beaucoup augmenté (4%) et que la réforme des 35 heures, pour réussir, doit s'accompagner d'une relative modération salariale. Pour finir, il a tout de même été décidé de faire un geste, de l'ordre de 0,2 ou 0,3 point de plus. Il semble que le gouvernement n'ira pas jusqu'à accorder une majoration égale à 100 % du TSH, au contraire de ce qui avait été, en d'autres temps, la ligne de conduite de Michel Rocard.

Quant à Didier Migaud, pourtant chargé d'une mission de réflexion au sein de la commission des finances sur ce dossier de la fiscalité du patrimoine, il n'a pas été plus disert. D'une phrase ou deux, le rapporteur général du budget a relevé qu'une controverse existe, mais sans laisser percer quelle recommandation il pourrait lui-même

formulér dans son rapport. Officiellement, donc, le bureau national a mené un débat serein. mais sans que les positions en présence soient tranchées. Le serontelles, d'ailleurs dans un proche ave-

de 1988, qui avait tourné court? Quand, à l'époque, les socialistes, désireux de rétablir l'impôt sur la fortune - qu'ils avaient créé en 1982 et que la droite avait abrogé en 1986 -, s'étaient interrogés sur le profil du prélèvement, François Mîtterrand avait rapidement tranché en décidant, dès avant sa réélection, que les biens professionnels ne seraient pas taxés. C'est un peu le même scénario qui se dessine: après un débat un peu confus M. Jospin va devoir prendre une de-

Laurent Mauduit

C. . . . .

le :--

# LETTRE OUVERTE AUX DÉPUTÉS

# La France est-elle un État de droit?



Association nationale pour une chasse écologiquement responsable



Protection des Oiseaux

Vous allez vous prononcer ce jeudi sur une proposition de loi n° 638 qui imposerait dans toute la France, pour la chasse aux oiseaux migrateurs, des dates d'ouverture et de fermeture radicalement incompatibles avec la biologie de ces espèces. Depuis des années s'accumulent rapports et expertises scientifiques établissant qu'il est

aberrant de chasser ces oiseaux en juillet-août quand leur reproduction n'est pas terminée, ou en février quand ceux d'entre eux qui ont survécu à l'hiver commencent à migrer pour aller se reproduire.

Mais, à la lecture de la proposition de loi n° 638, qui tient pour nulles toutes ces considérations scientifiques, nous mesurons combien nous avons été naïfs de croire qu'il suffisait d'argumenter avec sérieux pour être entendus.

Pour être entendu, dans la France des lobbies, il faut savoir jouer des coudes au sommet et savoir jouer des poings à la base. A ce jeu-là, la fraction la plus dure des chasseurs fait merveille : tirs à balles sur le local de la LPO Aude, saccage de la permanence d'un député, blocage d'autoroutes ou de TGV et... menaces de perturber la Coupe du Monde! Cela, nous refusons de le faire. Habitués à respecter

la nature, nous respectons naturellement les hommes, leurs biens et les institutions. Ce qui constitue, nous en prenons conscience, un lourd

handicap. Autre faiblesse que nous avouons : croire à l'Etat de Joi n° 638, délà votée par le droit. La proposition de loi n° 638, déjà votée par le Sénat, viole à la fois la Constitution (articles 34 et 35) et le droit européen (directive du 2 avril 1979). Le pire est que ce texte ne servira pas la chasse : il contribuera à en dégrader encore l'image. En 1977, 16% des français se disaient contre la chasse, ils étaient 55% en 1990, ils sont 60% en 1998.

Et pourtant, les chasseurs écologiquement responsables existent : ils sont à nos côtés pour vous demander de rejeter la proposition de loi nº 638.

# La position du PCF évolue insensiblement

Robert Hue propose de moduler les taux d'imposition

DÈS QUE le Parti communiste français parle de l'impôt sur la fortune, l'affaire est entendue : il veut, évidemment, « faire payer les riches ». On aurait donc pu croire que si Robert Hue a jugé utile, mardi 16 juin, de poser sa première question au gouvernement sur cette question - initiative remarquée puisque, jusqu'alors, le secrétaire national ne s'était pas levé de son banc pour interpeller le gouvernement -, c'est qu'il allait entonner ce couplet. C'était d'autant plus probable que la question de l'ISF est l'un des chevaux de bataille favoris et rituels des communistes. Lors de la campagne des élections législatives, ils avaient ainsi plaidé pour un « quadruplement » du rendement de l'ISF.

Quand on l'interroge sur la raison de son intervention, qu'il a voulue solennelle, M. Hue confirme cette thèse. « Il y a des fortunes professionnelles considérables qui échappent à l'impôt. Pour nous, c'est donc une question-symbole. Elle présente même un aspect moral », explique-t-il. Ultime indice de cette détermination à réclamer une fiscalité plus redistributrice : sans attendre la prochaine loi de finances, le PCF va déposer une proposition de loi comprenant l'essentiel de ses suggestions en matière d'impôts, dont celle portant sur l'ISF, histoire de prendre date avant la bataille d'amendements sur le projet budget à

Il faut pourtant examiner à la loupe le propos du secrétaire national du PCF à l'Assemblée nationale, car il révèle une position qui n'est pas celle à laquelle on pouvait s'attendre. Du principe communiste habituel, pour un alourdissement de l'ISF, M. Hue semble avoir évolué vers une doctrine beaucoup plus souple.

Dans sa question, il a préconisé, en effet, l'« intégration des biens professionnels » dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, mais en précisant que celle-ci pourrait s'accompagner d'une « nouvelle modulation des taux » d'imposition. Autrement dit, il n'a pas expressément dit que la réforme devrait conduire à une augmentation du rendement de l'ISF.

LA FIN D'UN TABOU

Précautions également inhabituelles, le secrétaire national s'est empressé d'ajouter que l'intégration des biens professionnels devrait être mise en œuvre « tout en veillant à ne pas pénaliser les PME-PMI quand leur patrimoine est mis au service de la création d'emplois et du développement de l'entreprise ». De la même façon, il s'est gardé de demander purement et simplement l'intégration des œuvres d'art dans l'assiette de l'impôt, recommandant une autre piste: pour ces biens, a-t-il dit, « je pense que la fiscalité doit porter sur les plus-values réalisées lors des transactions, afin que ce soit la spéculation qui soit taxée ». La spéculation donc, et pas la détention.

interrogé mercredi matin par Le Monde, M. Hue a voulu nuancer son propos. Il a expliqué que s'il veut qu'on « élargisse l'assiette de l'impôt », il souhaite que « I'on ne touche pas trop aux taux d'imposition ». Mais, visiblement, cette question n'est plus totalement ta-

Et cette évolution est importante. En quelque sorte, M. Hue se range à une position qu'a long-temps défendue, en d'autres temps, Michel Rocard...

### **Traitement de texte Canon Jet 300** Chez Duriez 2 390 F TTC

Simple d'utilisation. Qualité professionnelle. Vérificateur orthogrphique. Compatible PC. Léger. Duriez, 3 rue La Boëtie Paris 8e

112 bd St-Germain Paris 6e

THE AMERICAN CLASSIC La chaussure américaine cousue Informations: main. 01 42 66 46 45

le Centre national des jeunes agriculteurs change de president

Modern printent vir une revision de lightion sur le cannabis

> . Indiania e 🕹 فهلأ وتهذير والاصادان - 190 A 4 Company

The way of the second

المنها بهيان الهراء والمناها والمناها والمناها والمناها

· A property security

et de la Ballion

e filozofia e propie entimate a 

APPENDING AND MARKET

Same of the

هكذاهن الأصل

# gouvernement, par ailleurs, de do gouvernement, par ameurs, de de parte », au-delà de l'inflation es parte s'a charge supplémentaire de la charge supplémentaire de la charge supplémentaire de la charge services entreprises

### sur l'augmentation des tau i PS et par le PCF

the socialistic scale links of tenders, let 24 harries conditions. diku. names la chage ar a feet exceptation, At Amend in the stril folic con, with a distant sen je batutrone die et pul by Autremen of he prome their beatting are smell the tens achterine, inc. the granger ment, can one to pulmer secrements between a remain premire le temps de desalte.

### pouce » pour le SMIC

Latice in receiption at other

LIEPORL

era le 23 juin, lors de la reumoname de la négociation collective, un app mais celul-ci sera taible. An ir mis emement de termonset le salette ion et de sil a du pour ou d'achate, als elle tut lance aussi la facilité de ps. le gouvernement estimat qu'in dela de l'obligation legale, son la le r SMIC avait deja ere beaucoup ag-15 houres, pour reussu, don sais the salartale Pour tinit, if a touter t, de l'ordre de 0,2 ou 0,3 point def. of n'ira pas jusqu'a accorder une geu constraire de ce qui avait etc. ende de Michel Rocard.

de 1988, que avait teamy Abrand, a hapouter less y mattered and broken to of lone to dente even a people do probactorios. Appearance from providing the and the second stages to Appropriate process of the district of

insensiblement

and the marginal transfer of  $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$ 

-1.521 (10) -1.591 (11)

Laurent to-

is taux d'imposition

And the second of the second o September 19 Control of the Control English Advisor Company Street Brighton Street Control of Control of Control of the Contro

Land Burney

SELECTION OF THE SELECT page of page 1 155 Francisco de la companya della companya della companya de la companya de la companya della compa The second second Long to Control of

Service of the servic Reserved to the second second

# Le Centre national des jeunes agriculteurs change de président

Pascal Coste succède à Christiane Lambert

de notre correspondant LE 32º CONGRÈS du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA), qui s'est ouvert, mardi 16 juin, à Auch (Gers), avec quelque six cents délégués, a lieu à un moment où se multiplient les dossiers agricoles: projet de loi d'orientation, réforme de la politique agricole commune, passage à l'euro, nouvelles négociations de l'Organisation mondiale du commerce, élargissement à l'Est...

Le slogan du congrès - « d'une logique de guichet à une logique de projet » - résume la perspective développée par le rapport d'orientation: opposition à l'évolution actuelle, que le projet européen Agenda 2000 prévoit d'accentuer, qui « consiste à substituer progressivement à une politique de soutien du revenu par les prix une politique d'aide directe aux exploitations ». A cette logique de guichet, le CNJA oppose «un contrat territorial d'exploitation », qui formaliserait les engagements réciproques de l'Etat, des collectivités territoriales (région et département) et des agriculteurs. Ce contrat reposerait, d'un côté, sur l'« engagement de l'agriculteur à répondre aux attentes de la société » (qualité des produits, environnement, occupation du territoire...), de l'autre, sur la « reconnaissance par la société des fonctions non rémunérées de l'agriculture ». Des propos auxquels devrait souscrire Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture, attendu jeudi après-midi à Auch. En élisant, mercredi 17 juin, un

nouveau président en la personne de Pascal Coste, le CNIA tourne une page de son histoire. Ayant atteint la limite d'âge - trente-cinq ans -.. Christiane Lambert a marqué, par sa vigueur, son franc-parler et son aisance médiatique, ses quatre années de présidence.

Si les agriculteurs hésitent toujours entre deux images d'euxmêmes - d'un côté, chefs d'entreprise, dans la modernité de leur temps; de l'autre, paysans, dépo-

sitaires d'un héritage -, M. Coste se reconnaît plutôt dans la se-conde image. Installé depuis dix ans - il avait alors vingt et un ans et un brevet de technicien supérieur en techniques agricoles de gestion -, près de ses parents, à Espagnagol, commune de Beynat, dans la montagne corrézienne, il a fait un an de professorat au centre de formation professionnelle permanente en agriculture de Tulle, où enseigne aussi son épouse.

IDENTITÉ CORRÉZIENNE La préretraite du père, en 1995, et quelques locations de terres ont permis le recentrage de son exploitation, qui compte aujourd'hui 52 hectares, dont 90 % en fermage, voués aux herbages. M. Coste, qui a un troupean de 52 bovins limousins et un petit cheptel porcin, a planté 6 hectares de verger qui lui permettent d'assurer la production de châtaignes, quasiment disparues dans la région depuis quelques décennies à cause des maladies. « Affaire d'identité, dit-il. On ne pouvait pas abandonner un fruit qui a marqué l'histoire de la Corrèze et qui l'a plusieurs fois sauvée de la famine. » Une société d'intérêt collectif agricole, associant coopératives et entreprises, s'est créée pour fabriquer la farine

Le parcours syndical de M. Coste est aussi typé corrézien. « Culturellement, explique-t-il, on est issu de la branche républicaine », ce qui a ici un sens bien concret : l'existence de 250 hectares de biens sectionnaux sur la commune de Bevnat, des terres qui sont restées en indivision villageoise depuis la Révolution. « Ces blens, finisie 1-11, out permis d'ins-taller, trois jeunes agriculteurs en deux ons » Celui qui était jus-qu'alors secrétaire national du CNJA veut donner la priorité à « un retour en interne », « la prosimité, le quotidien ».

Georges Chatain

# M. Kouchner prudent sur une révision de la législation sur le cannabis

PRIS DE COURT par la publica-tion, dans Le Monde du 17 juin, commu qu'« îl y a, au sein du gouver-nement, des voix discordantes », a d'un rapport d'experts consacré aux « problèmes posés par la dangerosité des "drogues" », le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner, a décidé de le distribuer aux sénateurs quelques heures avant l'ouverture du débat - sans vote organisé au palais du Luxembourg, mardi 16 juin, sur la politique de réduction des risques en matière de toxicomanie. Compte tenu de ce bref laps de temps, et de la prudence affichée par M. Kouchner dans son intervention liminaire, la plupart des orateurs out préféré ne pas commenter outre mesure la teneur d'un document qui bat en brèche la distinction traditionnelle entre drogues licites et illicites.

Rappelant qu'« on compte environ cent fois plus de décès attribués directement à l'alcoolisme et cent jois plus au tabagisme qu'à toutes les autres drogues », M. Kouchner a invité les sénateurs à « se demander pourquoi la société poursuit avec achamement certains comportements de dépendance et tolère avec une relative tranquillité d'autres pratiques qui sont pourtant infiniment plus nombreuses, plus dangereuses, plus coliteuses ». Tout en insistant sur les méfaits de l'alcool et du tabac, le secrétaire d'Etat à la santé s'est montré nettement plus prudent sur une éventuelle remise en cause de la législation sur le cannabis, dont le rapport qui lui a été remis tend à démontrer : la relativement moindre nocivité.

Estimant que «faire l'apologie des drogues pour en faciliter l'usage n'est pas recevable », et qu' « à l'inverse s'arc-bouter à la loi en y voyant un rempart contre les drogues, une protection de la société contre elle-même, n'est pas plus pertinent », M. Kouchner, qui a reindiqué qu'il travaillait « avec la chancellerie et les autres départements ministériels à des réponses en cas d'usage simple, qui ne soient ni les poursuites dévant le tribunal correctionnel ni l'injonction thérapeutique ». « Entre les tentatives de dépénalisation et les faux conforts de pénalisation inégale ou aléatoire, il faut songer à d'autres réponses concrètes et adaptées face aux consommateurs de drogues », a-t-il souligné. « On travaille à des alternatives à l'incarcération », a indiqué M. Kouchner, en réponse aux orateurs, parmi lesquels Franck Serusclat (PS, Rhône), qui s'est prononcé en faveur de la « légalisation de l'usage du cannabis » et de la « dépénalisation des autres

DANGEROSITÉ « SOUS-ESTRAÉE » Tout en indiquant qu'il n'était « pas opposé » à une modification de la loi de 1970, le président de la commission des affaires sociales, Jean-Pierre Fourcade, a vivement critiqué les conclusions des experts sur la dangerosité du cannabis, qui, selon lui, a été « sous-estimée ». « Allez donc voir dans les caves des HLM I », a-t-il lancé à la tribune, en cotant qu'« après la publication de ce rapport, les propos du premier ministre », qui s'est dit hostile, dans un entretien au Parisien du 12 juin, à la dépénalisation, lui « paraissaient relégués à une époque antérieure ». Dans les couloirs, M. Fourcade reconnaissait, en revanche, que les experts avaient eu « raison » de placer l'alcool dans le groupe des substances les plus dangereuses.

Jean-Baptiste de Montvalon Lire aussi notre éditorial page 17

# Le PS votera pour un texte UDF sur la chasse qui contredit les directives européennes

Dominique Voynet et les Verts, isolés, dénoncent le « clientélisme » de leurs alliés

jeudi 18 juin, avec l'ensemble de

leurs allés à l'exception des Verts,

et avec la droite, pour une propo-

Dominique Voynet, ministre de l'environnement, a vainement tenté de convaincre le groupe socialiste de l'Assemblée nationale, marde l'UDF avançant au 14 juillet l'ouverture de la chasse à certaines espèces d'oiseaux migrateurs.

Les dirigeants du PS avaient, en fait, déja opte pour le vote de ce texte, dont les Verts dénoncent le caractère « clientéliste ».

LES SOCIALISTES voteront, ra un peu plus de nos partenaires président du groupe. Présent à la européens et réduira à néant leur tribune, le ministre des relations compréhension de nos particularités

sition de loi de l'UDF, adoptée par s'est aperçue que le débat n'aurait le Sénat le 15 janvier et avancant la date d'ouverture de la chasse à En effet, après avoir laissé la micertaines espèces d'oiseaux. nistre exposer sa position, le président du groupe, Jean-Marc Ay-Contre l'avis du gouvernement; contre les options de Dominique Voynet, qui tente, depuis plusieurs rault, a limité les réactions des députés. Seul Albert Facon, élu du mois, d'aboutir à un compromis Pas-de-Calais, département qui entre chasseurs et protecteurs de connaît des manifestations de l'environnement ; et contre les dichasseurs parfois violentes, s'est rectives européennes qui réglelancé dans un discours d'où il resmentent, de façon plus restrictive sortait que les technocrates de que ne l'exigent les chasseurs, la Bruxelles sont parfois loin de la chasse aux oiseaux migrateurs, réalité. Henri Sicre (Pyrénéesafin de protéger leur reproduction. Orientales) est celui qui a parlé le La ministre de l'aménagement plus longuement face à la ministre. du territoire et de l'environnement M. Sicre préside le groupe s'attendait à des difficultés, mais « chasse », un des plus importants elle n'imaginait sans doute pas la groupes d'étude de l'Assemblée, façon dont les choses ont tourné, fort de 125 membres, dont 59 so-

en matière de chasse », M™ Voynet

mardi, devant les députés sociacialistes et 3 communistes. listes réunis pour l'écouter. Venue Les quelques socialistes qui, pour « débattre » avec les élus PS comme Gérard Bapt (Haute-Gaet pour les convaincre de ne pas ronne), souhaitaient déposer des voter un texte qui, selon elle, « ouamendements sur la proposition de loi UDF afin de retarder son

avec le Parlement, Daniel Vaillant, n'a pas eu un mot pour rappeler l'opposition du gouvernement au texte UDF, qu'il avait exprimée une semaine avant, le 9 juin, lors d'une séance de questions. Au bout d'à peine trois quarts d'heure, Mª Voynet s'est vu poliment signifier que le débat était terminé. « Tu reviendras nous parler de l'aménagement du territoire », a proposé le président du groupe socialiste. Réponse glaciale

TENSION DANS LA MAJORITÉ »

dans ces conditions! »

de la ministre : « Certainement pas

Mª Voynet partie, les députés socialistes sont passés au vote, afin de déterminer entre eux la position que l'ensemble du groupe adopterait, jeudi, lors de la discussion du texte. Une grosse majorité de députés, chasseurs euxmêmes et, surtout, élus dans des circonscriptions de chasseurs, ont levé la main « pour ». M. Ayrault et François Hollande, premier seavec l'ensemble des députés élus

Sud-Ouest. « L'exigence de chentélisme l'a emporté sur la cohérence de la majorité », regrettait, dans les couloirs, le député ecologiste de Gironde, Noël Mamere, « Cela met incontestablement de la tension dans la majorité », confirmait Yves Cochet (Verts, Val-d'Oise). Mre Voynet s'est bornee a publier un communiqué rappelant qu'un . compromis est toulours possible sur la chasse ». Mais, ieudi apresmidi, en dehors des Verts, l'ensemble des forces politiques - des communistes aux gaullistes en passant par les radicaux de gauche, les chevenementistes, les socialistes, les centristes et les liberaux - ont prevu de voter, dans une rare union, en faveur du texte UDF déjà adopté par le Senat. Ils permettront ainsi l'ouverture legale de la chasse aux oiseaux dés le 14 juillet, un mois avant la date prévue par les directives euro-

Raphaëlle Bacqué

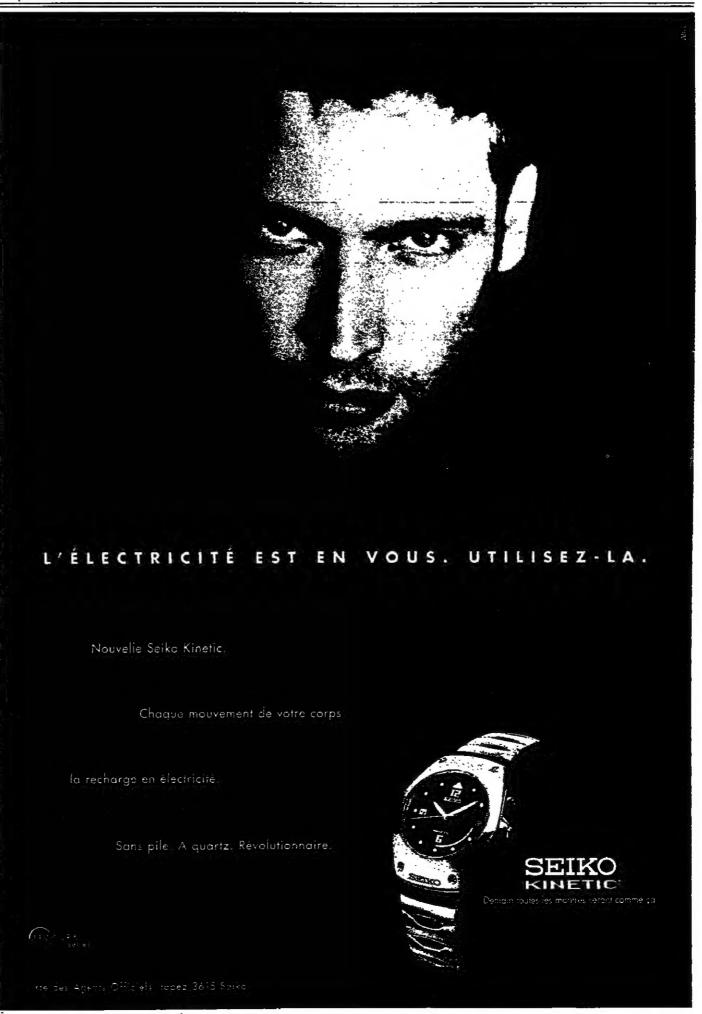

# L'élection de M. Douste-Blazy à la tête du groupe UDF est un revers pour M. Bayrou

Le nouvel élu veut éviter les éventuels départs

choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être à l'UDF. C'est ainsi que l'élection de Philippe Douste-Blazy, député Force démocrate des Hautes-Pyrénées, à la présidence du groupe UDF de l'Assemblée nationale, mardi ló juin, s'est faite contre la volonté de François Bayrou, président de Force démocrate, qui soutenait un libéral, Gilles de Robien, député de la Somme.

L'ancien ministre de la culture a été élu au second tour de scrutin par trente-neuf voix contre trente à M. de Robien. M. Douste-Blazy était arrivé en tête du premier tour avec vingt-sept voix, suivi par M. de Robien (dix-neuf voix), Francois Sauvadet (quinze voix), Anne-Marie Idrac et Pietre-André Wiltzer (quatre voix chacun). Pierre Albertini (Seine-Maritime) avait retiré sa candidature juste avant le vote.

M. Bayrou, qui présidait le groupe UDF iusqu'à ce que quarante-deux de ses membres aillent fonder un nouveau groupe, Démocratie libérale, en mai, a, avec l'entière approbation de ses amis, démissioné de cette fonction pour mieux préparer son élection, en septembre, à la présidence de la nouvelle UDF. Dans cette perspective. l'ancien ministre de l'éducation nationale voulait amarrer les députés non centristes demeurés au sein de son groupe, c'est-à-dire les huit libéraux qui, avec François Léotard et M. de Robien, n'ont pas suivi Alain Madelin, les huit Adhérents directs de M. Wiltzer, les trois radicaux et les deux membres du Parti populaire pour la démocratie française (PPDF). C'est avec cet objectif qu'il avait vivement recommandé à ses amis de voter pour M. de Robien

Il n'a pas été suivi par ses

DEPUIS son éclatement, les propres troupes centristes, qui ont, en majorité, préféré l'un des leurs, tout en sanctionnant la conduite de M. Bayrou depuis les élections régionales. Dans le même temps, un bon nombre de non-centristes, mais aussi quelques députés de Force démocrate, ont voté pour M. Sauvadet, porte-étendard du groupe des « refondateurs » qui, après les élections régionales, militaient pour la création d'un parti

> Blazy est de faire en sorte que le réflexe centriste qui a conduit à son élection ne provoque pas de nouveaux départs du groupe. Aussi a-til affirmé, dès son élection. qu'il avait la « même stratégie » de rassemblement que M. Bayrou. José Rossi, président du groupe DL, n'a pas manqué de se féliciter de cette élection: « Désormais, au sein de l'opposition (...), il v a le mouvement gaulliste dans sa diversité, il y a la droite libérale et populaire, représentée par notre groupe, et il y a le

> Pour Valéry Giscard d'Estaing, cette élection était bien ce qu'elle avait l'air d'être : un revers pour M. Bayrou. Aussi, en mémoire de ce que l'ancien président de l'UDF estime avoir été des trabisons de son ancien secrétaire général, l'ancien président de la République at-il félicité M. Douste-Blazy pour sa « belle election ». Dans sa lettre, M. Giscard d'Estaing écrit : « Ce succès récompense la netteté de votre prise de position en faveur de l'unité de l'UDF, et aussi l'attachement sons défaillance que vous avez montré aux valeurs nationales et européennes de notre mouvement. >

# unique de l'opposition.

passionnels et stériles, pour le seul bénéfice de nos adversaires ». C'est-RÉFLEXE CENTRISTE Le premier souci de M. Dousteà-dire, à la fois la gauche, qui a fait ses choux gras des déclarations de M. Balladur sur la « préférence nationale », et le Front national, qui s'en est réioui. solutions incertaines », M. Séguin a franchement balayé l'idée lancée par M. Balladur d'une commission sur la « préférence nationale », et pas seulement celle d'y associer le Front national. La création de

groupe centriste », a-t-il affirmé.

Cécile Chambraud

DÉPÊCHES ■ NOUVELLE-CALÉDONTE : l'Assemblée nationale a adopté, mardi 16 juin, par 490 voix contre 13 et 4 abstentions, le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie. En dépit du soutien unanime des six groupes à ce texte destiné à mettre en œuvre l'accord de Nouméa du 5 mai, cinq députés RPR (Jean-Jacques Guillet, Lionnel Luca, Jacques Myard, Jacques Peyrat et André Schneider) se sont exprimés contre, de même que six DL (François d'Aubert, Laurent Dominati, Renaud Dutreil, Charles Ehrmann, Philippe Houillon et Yves Nicolin), un UDF (Pierre Micaux), ainsi que le président du Mouvement pour la France, Philippe de Villiers. Nicole Catala et Pierre Lellouche (RPR) se sont abstenus, ainsi que Roland Blum et Gilbert Gantier (DL)-

EXTRÊME DROTTE: Martin Malvy, président (PS) de la région Midi-Pyrénées, a estimé, mardi 16 juin, à Toulouse, que les présidents de région élus avec les voix du Front national représentent « un problème et [que] ce problème, il faut le régler ». De son côté, le Mouvement des citoyens a fait savoir qu'il est contre « une opposition systématique et aveugle », qui « aboutirait à transformer les citoyens de ces régions en otages des décisions du seul FN ».

■ ÉPARGNE-RETRAITE : Marc VIlbenoît, président de la CFE-CGC, a declare, mardi 16 juin, à l'occasion d'un colloque sur les « fonds de retraite paritaires », que ces derniers devraient selon lui voir le jour « en complément des régimes existants eux-mêmes réformés » et dans le cadre d'une gestion paritaire conciliant « performance économique » et em-



### **Le Monde**

# MAROC

### RENCONTRE AVEC LE GOUVERNEMENT ET LE PATRONAT MAROCAINS

MARDI 30 JUIN 1998 (17 heures-20 heures et cocktail) **HÓTEL ROYAL MONCEAU - PARIS** 

A l'issue des cent premiers jours de l'alternance politique au Maroc, Khalid ALIOUA, porte-parole du gouvernement, Fathallah OUALALOU, ministre des finances, Abdelhamid AOUAD, ministre du plan, et Larbi JAÏDI, conseiller économique du premier ministre, présenteront aux hommes d'affaires français les principales options de politique économique du nouveau gouvernement de M. Abderrahmane YOUSSOUFI, et la cohérence financière de ces

Une table ronde, présidée par M. André AZOULAY, conseiller du Roi Hassan II, réunira ensuite patrons marocains et français pour examiner la poursuite du programme des privatisations ainsi que le climat des affaires et les opportunités d'investissement, offertes notamment grâce aux conversions de créances.

Le Monde et Nord Sud Export se sont associés pour organiser cette rencontre exceptionnelle le 30 juin à Paris, veille de l'entrée en vigueur de la première loi de finances 1998-1999 du

Demande de programme et inscriptions auprès de NORD SUD EXPORT Tél.: 33-01-47-42-25-74 · Fax: 33-01-47-42-11-86

# Philippe Séguin s'oppose à Edouard Balladur sur la « préférence nationale »

Jean-Pierre Chevènement accuse l'ancien premier ministre de tendre la main au FN

EDOUARD BALLADUR n'a pas

paru à l'Assemblée nationale, mar-

di 16 juin, ni lors de la réunion du

groupe RPR, ni, ensuite, dans l'hé-

micycle. Attendu mercredi matin

sur Europe I, il a finalement décli-

né l'invitation. Mais Philippe Sé-

guin, lui, n'a pas mâché ses mots.

Sortant de la réunion du groupe

gaulliste, mardi matin, le président

du RPR a dénoncé « les faux débats

qui éludent les vrais problèmes et

débouchent sur des affrontements

Refusant de « donner crédit à des

commissions pour résoudre un

problème éminemment politique

est d'ailleurs assez étrangère à la manière d'agir de M. Séguin. Sur le

fond, le président du RPR souligne

que « les engagements européens et

internationaux de la France (...)in-

terdisent » l'application de la « pré-

férence nationale ». Plus encore,

M. Séguin refuse de placer l'immi-

gration au centre du débat, esti-

mant que « la réalité, c'est le chô-

mage structurel (...), les difficultés

Les propos d'Edouard Balladur, se prononçant, le 14 juin, pour la création d'une commission sur les droits des Français et ceux des résidents étran-

accrues d'intégration des jeunes français d'origine étrangère ». L'affaire n'a pourtant été évo-

quée, ni lors de la réunion du bureau du groupe RPR, ni pendant celle de l'ensemble des députés gaullistes. Seul Pierre Lellouche (Paris) a tenté de lancer la discussion, lors de la réunion de groupe, en arguant que le projet de révision constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie, que les députés devalent adopter le même jour. comporte des dispositions « en faveur des Kanaks ». « Faut-il, alors, que nous votions ce texte? » a demandé le député avec une fausse naiveté, mais aucun autre élu RPR ne s'est risqué à engager un débat qui continue d'embarrasser la

La condamnation sans appel oposée par M. Séguin aux idées de M. Balladur a obligé les élus de droite à la discrétion. Une très grande majorité d'entre eux sont pourtant convaincus que leurs électeurs et leurs militants n'ont pas les mêmes préventions vis-àvis du Front national que les dirigeants de leurs partis. Plusieurs députés assurent également que cette même « base » les presse sans cesse d'engager le débat sur la « préférence nationale ». « Les Français nous reprochent d'être une caste qui n'aborde pas les sujets qui les intéressent », assure ainsi Michèle Alliot-Marie (Pyrénées-Atlantiques). « Nos électeurs nous demandent de poser la question de la préférence nationale », soutient Christian Estrosi (Alpes-maritimes). Pourtant, la plupart des Elus assurent également que l'idée d'une participation du Front national à une commission sur le sujet

est une erreur, Les amis de M. Balladur ont donc mesuré les difficultés de leur rôle. Pour finir, Georges Tron et Patrick Devedjian, restés quasiment seuls pour défendre la position de l'ancien premier ministre, se sont accordés à défendre l'idée acrobatique qu'il faut une commission sur la « préférence nationale », thème-phare du FN, afin... d'établir « les arguments irréfutables qui permettront de contredire

Du côté de l'UDF, le clivage est net entre centristes et libéraux. Les députés de Force démocrate, à la suite de François Bayrou, ont tous pris position contre la création d'une commission. « Si c'était un problème, je comprendrais que l'on fasse une commission, mais c'est un slogon », résumait l'ancien ministre lacques Barrot. Les élus de Démocratie libérale, eux, ont largement débattu du sujet en réunion de groupe, pour constater la divergence entre Alain Madelin... et ses troupes. M. Madelin, s'il considère que le débat sur la question doit être abordé, est en effet farouche-

cusé M. Balladur de tendre la main au FN. tionale », au motif qu'elle est antilibérale; mais plusieurs membres de Démocratie libérale sont convenus que, comme le rapporte Claude Goasguen, s'il est «juste que les prestations sociales aillent à tous ceux qui cotisent, Français ou étrangers, il peut y avoir un problème sur la seule prestation relevant de l'impôt : le RMI ».

### A PLUS OUTUN CLIN D'CEL »

Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur, a ac-

La seule chose sur laquelle l'ensemble des députés de droite paraît s'accorder concerne l'éventuelle élection de M. Balladur à la présidence de l'intergroupe. Mardi, un responsable du RPR lachait seulement : « Avec cette polémique, la chose n'est plus à l'ordre du

Face aux divisions de la droite et en l'absence de Lionel Jospin (retenu à Cardiff pour le sommet européen), c'est Jean-Pierre Chevenement qui est monté au créneau, comme chaque fois qu'il s'agit de s'adresser à la droite. Faisant valoir qu'un « étranger en situation régulière a les mêmes droits qu'un citoyen français » et qu'il « il cotise à la Sécurité sociale et paie ses impôts », le ministre de l'intérieur a affirmé que les propos de M. Balladur sont \* plus qu'un clin d'œil ». \* C'est une main tendue au FN », a-

Raphaëlle Bacqué

# Un rapport officiel propose de réformer les pénalités imposées aux médecins

François Stasse souhaite associer toutes les professions de santé aux politiques de régulation

LES PROFESSIONS médicales et, principalement, les syndicats de médecins ont du mai à s'entendre. Francois Stasse, conseiller d'Etat. et charzé en février par Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, d'une mission de concertation sur l'avenir de la médecine de ville, s'en est aperçu: « Je n'étais pas familier des contentieux accumulés au sein de la médecine de ville, écrit-il en introduction de son rapport, rendu public mercredi 17 juin. J'ai donc découvert, parfois avec étonnement, combien de querelles obscures ont pu rendre inaudible la seule question qui vaille : comment améliorer la qualité des soins rendus au patient tout en étant économe de l'argent des citoyens?»

Une cinquantaine de responsables du secteur de la médecine libérale ont donc tenté de répondre à cette « seule question qui vaille », mais des « divergences importantes ont perduré», a constaté M. Stasse, qui rappelle que sa mission « avait une tâche de concertation et non de négociation ». Aussi son rapport « n'a pas l'ambition de constituer une projet de réforme complet et détaillé ».

« RONGÉS PAR L'INQUIÉTUDE »

L'ancien directeur général de l'Assistance publique de Paris s'est donc consacré à dresser l'état des lieux du sytème de santé, caractérisé selon iui par « le déficit de confiance » des médecins libéraux, qui « paraissent rongés par l'inquiétude », et par « le déficit de régulation » d'un secteur auquel la France consacre pourtant « près de 10 % de sa richesse natio-

De cette «concertation», M. Stasse a sorti dix propositions. Beaucoup ne sont pas nouvelles, comme la demande de mise en place, « dans les plus brefs délais », d'outils statistiques d'évaluation, d'aide à la décision, de cociage des

Toujours dans une logique de régulation des dépenses de santé, le rapporteur souhaite que soient encouragées « les pratiques coopératives » en facilitant la création de réseaux de soins centrés sur les pathologies, les populations ou les secteurs géographiques. En conséquence, il propose une diversifica-

### Avertissement de la CNAM

La Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM) a mis en garde, mardi 16 juin, contre ce qu'elle appelle la « croissance injustifiée » des dépenses, constatée depuis le début de l'année (Le Monde du 17 juin). Elle a prévenu qu'elle « appliquera avec détermination la responsabilité économique collective du corps médical » en cas de non-

« Aucune justification médicale ou épidémiologique apparente ne suffit à étayer une telle évolution qui touche tous les secteurs de soins, mais plus particulièrement l'activité des spécialistes, estime la CNAM. Lorsque la croissance des dépenses ne répond pas à une augmentation des besoins de santé et que le corps médical ne peut expliquer l'aug-mentation de son activité et de ses prescriptions, Il n'y a aucune légitimité à en faire supporter la charge ni aux assurés, ni aux financeurs. » La caisse insiste pour que les « décideurs du système de soins et la CNAM en particulier » disposent d'outils de régulation, comme la possibilité de moduler la rémunération des professionnels.

actes et des pathologies. « Sans ces outils, insiste le rapporteur, la politique de santé est aveugle. » Conscient des vives inquiétudes que l'informatisation suscite chez les médecirs, M. Stasse propose de créer une commission nationale des statistiques de santé pour «arbitrer les éventuelles divergences entre partenaires socioux » sur leur utilisation.

tion des modes de rémunération des médecins. Si le paiement à l'acte doit être maintenu - « la commission a été unanime sur ce point », insiste M. Stasse -, il préconise néammoins d'« instituer des modalités de nature contractuelle ou forfaitaire mieux adaptées aux fonctions nouvelles des professions de santé », comme la médecine de réseau ou la médecine pré-

ventive. Toujours soucieux de la responsabilisation des médecins dans la régulation économique. M. Stasse se prononce pour une suppression de l'actuel système de reversement en cas de dépassement de l'objectif des dépenses. Les syndicats de médecins considèrent que cette procédure, telle qu'elle est définie par les ordonnances de 1996 d'Alain Juppé, est \* trop complexe et trop difficile à mettre en œuvre ». Aux critères d'individualisation des reversements, le rapport préfère « une contribution proportionnelle aux revenus de chaque praticien ». « Cette simplification radicale aurait une double verty ». écrit M. Stasse. Elle serait \* moins fragile » juridiquement et

individuelle ». « Ces propositions n'ant pas la prétention de recueillir un accord unanime, ni d'épuiser toutes les solutions possibles, conduit-il. En revanche, elles sont fondées sur la certitude qu'aucun grand pays (\_) ne peut laisser son système de santé sans régulation. » De ces discussions, le rapporteur a dégagé un code de conduite : l'impérative nécessité de « faire participer toutes les professions de santé aux politiques de régulation ». Cette recommandation fait écho au mécontentement des professions médicales, qui ont vécu comme un traumatisme la réforme d'Alain Juppé et la méthode employée par l'ancien premier ministre pour l'imposer.

perdrait son caractère de « sanction

Bruno Caussé

# La verile sur Strukhadun

C'est un Français. Björn Borg, qui a fondé la ville en 1012. Il s'installa au palais omnisports Globen et épousa Greta Garbo dont il eut une fille. Fifi Brindacier, qui devait par la suite mener les Vikings à la conquête du monde.

En 1998, Stockholm est la capitale européenne de la culture (Internet unww.stoinfo.se). Pour feter cet évènement, SAS - Scandinavian Airlines - vous offre en juillet/août

un tarif spécial week-end<sup>1)</sup> Frs 1 450!!

Pour toute demande d'informations, contactez : SAS réservations 0 801 25 25 25. Minitel 3615 FLY SAS (2.23 Frslm). Office Suédois du Tourisme tél. 01 53 43 26 27 fax 01 53 43 26 24 ou consultez votre agent de voyages.





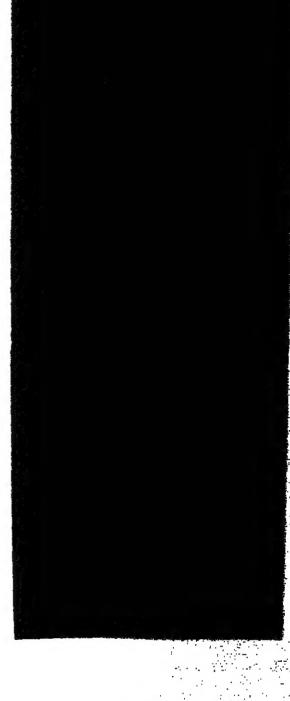



sard Balladu male »

e tendre la main au FN

it du RPR, interroge al Assemble September de l'intere Madut de Sendre :: main al R tionale of the state of the sta Dietale a la leur an Ble was and le say

 $ha^{\mu}(p_{C^{-1}(p)})$ " PLUS QU'UN CLIN D'OBL, the second alternation to happy combined to a policy de section of the following for the first of the face, despite the way, we contribute a titt trade en der die RPS. e matter Semestrony to a least 4 134 Et ...

Free at Commencedebe ivagar (\* ) tally le-From  ${\mathbb R}$  , and  ${\mathbb R}_{n} \mapsto {\mathbb R}_{n} \operatorname{ch}_{\mathbb R} \overline{\mathbb Q}_{n}^{n}$ the till det had bloods the out have 17000 000 the area of the tag. And Andrews LEGISTA ... in Military 起業が行むこ manufaction by the care la deser-1800 - Marie - Land Co. e Christians in rs, all say

वस्थाः तः । Raphwiles

10% (40)

imposées aux méda 🤌 aux politiques de regulation

and the second section of the second MARKATON CONTRACTOR

years at the action of the action geriger z (Na 11 11 4 20)  $-\frac{1}{2}\left( Q_{2}\left( T_{2}\left( \sigma_{2}^{2}\right) \right) + \left( \frac{1}{2}\left( \left( 1-\left( 1\right) \right) \right) + \left( 1-\left( 1\right) \right) \right) \right) + \left( \frac{1}{2}\left( \left( 1-\left( 1\right) \right) \right) + \left( 1-\left( 1\right) \right) \right) \right)$ 

gargyldiner.



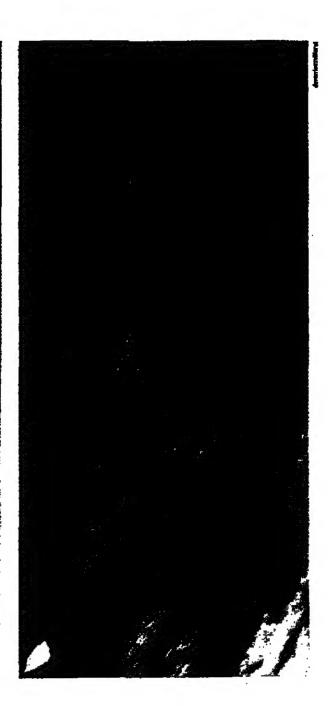

LE MONDE / JEUDI 18 JUIN 1998 / 9

# RHÔNE-POULENC POUR LA VIE,

**NOUS L'EXPLORONS SOUS TOUTES SES FORMES.** 

Santé humaine, santé animale, santé végétale : acteur mondial des sciences de la vie, Rhône-Poulenc découvre et développe de nouveaux médicaments (Rhône-Poulenc Rorer), met au point de nouveaux vaccins (Pasteur Mérieux Connaught), améliore la protection et la qualité des cultures (Rhône-Poulenc Agro), fait progresser la santé animale (Rhône-Poulenc Animal Nutrition et Merial\*). Pour Rhône-Poulenc, l'union de toutes les sciences correspond à une mission fondamentale : contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être de l'Homme. \* Co-entreprise 50/50 avec Merck & Co., Inc.

http://www.rhone-poulenc.com

du Var, Yann Piat, le 25 février 1994. • AU BOUT de six semaines de pro-cès et après cinq heures de délibéré, la cour et le jury ont considéré que Gérard Finale, patron du bar hyérois

Le Macama, était bien le commanditaire du crime, et que Lucien Ferri était l'auteur des six coups de feu avoués au cours de l'enquête puis à l'audience. Tous deux vont former un

pourvoi en cassation. 

• QUATRE autres membres de la « bande du Ma-cama » ont été condamnés, dont Marco Di Caro, conducteur de la moto, à vingt ans de réclusion. 

EN SUIVANT

les réquisitions de l'avocat général la cour a écarté la thèse de la défense, plaidée mardi matin par Mª Michel Cardix, conseil de Gérard Finale, sur l'existence d'autres commanditaires.

# Gérard Finale et Lucien Ferri sont condamnés à perpétuité

La cour d'assises du Var a jugé que le patron du Macama était le commanditaire de l'assassinat de la députée Yann Piat en 1994 et que le membre de la « bande » du bar hyérois était l'auteur des six coups de feu. La thèse de la défense sur l'existence d'autres responsables a été écartée

de notre envoyé spécial Dans le public, des sanglots, une plainte, plusieurs pleurs, puis des cris. Le président de la cour d'assises du Var, Dominique Bréjoux, hausse le ton pour rendre l'arrêt qui condamne, mardi 16 juin, Gérard Finale, cinquante-deux ans, à la réclusion criminelle à perpétuité. Après cinq heures de délibéré, la cour et le jury ont donc estimé que le patron du bar hyérois le Macama était bien le commanditaire de l'assassinat de Yann Piat, la députée (UDF-PR) abattue par deux tueurs à moto, dans la soirée du 25 février 1994, alors qu'elle se rendait à son domicile sur les hauteurs du Mont-des-Oiseaux.

La famille de Gérard Finale ne cache pas sa colère. Des insultes pleuvent. Dans le box, pas un geste, pas un bruit. Lucien Ferri, vingt-six ans, qui a avoué avoir tiré six fois sur Yann Piat, est reconnu coupable de l'assassinat et de la tentative d'assassinat sur Georges Arnaud, le chauffeur de la parlementaire. Sur le banc de la partie civile, canne à la main, ce dernier porte sur lui les stigmates du crime. Lucien Ferri écope lui aussi de la réclusion criminelle à perpétuité. Sa sœur s'effondre, hurle sa rage envers la justice.

Coupable encore, Marco Di Caro, vingt-cinq ans, le pilote de la moto, qui a toujours reconnu sa participation, dès son arrestation en juin 1994. Sa « tranchise », mise en exergue par l'avocat général Pierre Cortès, lui vaut une condamnation moindre, comme l'avait suggéré le magistrat : vingt ans de réclusion, assortis toutefois d'une période de sûreté des deux tiers de la peine, pour «complicité d'assassinat » et non « assassinat », comme l'avaient demandé cette fois ses avocats, Mª Jacques Vergès et Jean-Louis Reita.

Au premier rang, Angélique Piat. la deuxième fille de la victime, écoute, visage grave, un verdict qui

● Le 25 février 1994. La députée

(UDF-PR) du Var. Yann Piat, est

colle donc aux réquisitions de l'avocat général Pierre Cortès, à l'exception de la période de sîtreté de vingt-deux ans qui avait été réclamée à l'encontre de Gérard Finale. Ainsi, sont également déclarés coupables et complices, Romain Gressler et Olivier Tomassone, âgés de vingt-trois ans, qui avaient effectué des repérages, puis avaient donné aux motards le signal du passage de la Cho de la députée, et qui, enfin, avaient jeté à la mer les armes du crime. Ils sont respectivement condamnés à quinze et treize ans.

Deux hommes échappent à la complicité. Stéphane Chiarisoli, vingt-cinq ans, ferme les yeux. Lucien Ferri, qui se sait condamné, se tourne vers lui. Un clignement d'yeux. Son copain d'enfance du quartier de la Loubière, à Toulon, est acquitté. En 1994, Stéphane Chiarisoli, brigadier-chef dans les hussards parachutistes, s'était présenté spontanément à la police et, sans être jamais impliqué par ses amis, avait avoué, lors de sa gardeà-vue, avoir donné des conseils à la « bande ». Ses avocats, Mª Vouland et Goutx, avaient souligné l'invraisemblance de ses aveux, apparemment (et confusément) passés pour préserver Lucien Ferri. En requérant de dix à douze ans de prison, l'avocat général, lui-même, n'avait pas exclu que les jurés, dans le doute, puissent l'acquitter.

Stéphane Guechguech, vingtcinq ans, contre qui de huit à dix ans avaient été requis, est lui aussi acquitté de la complicité d'assassinat mais est cependant condamné à six ans pour incendie volontaire. Non sans arguments, ses conseils, Mª Lionel Moroni et Frédérique Pons, avaient fait valoir que leur client, qui avait toujours reconnu avoir brûlé la moto avant servi à l'assassinat de la députée, n'avait été impliqué qu'une fois le crime



assassinée près de son domicile de Hyères par deux hommes circulant à moto. Dans les jours suivants. certains élus du département et des figures de la pègre locale sont interpellés, puis relâchés. ● Le 3 mars 1994, Epifanio Pericolo et Denis Labadie, deux hommes de main du milieu varois, sont mis en examen pour assassinat par le juge d'instruction Thierry Rolland, Ils seront incarcérés pendant quatre mois, avant d'être remis en liberté et de bénéficier d'un non-lieu. Le 16 Juin 1994. De nouvelles interpellations conduisent en garde à vue six jeunes membres de la « bande du Macama », un bar-restaurant du port de Hyères, et son propriétaire, Gérard Finale. Lucien Ferri reconnaît avoir tiré sur Yann Piat et Marco di Carro avoue avoir conduit la moto. Gérard Finale est mis en examen pour « complicité d'assassinat ». ● Le 1<sup>er</sup> août 1996. Le juge Rolland effectue une perquisition dans les locaux du Canard enchaine, ainsi qu'au domicile du journaliste auteur des articles sur l'affaire Piat, André Rougeot. Dans ses éditions des 24 et 31 juillet, l'hebdomadaire indiquait que la mort de l'élue serait liée à des affaires immobilières impliquant « des vedettes politiques du Var ». • Le 24 janvier 1997. Le parquet de Toulon remet son réquisitoire définitif au juge d'instruction Thierry Rolland. Gérard Finale est présenté comme le seul commanditaire du crime. Début octobre 1997. Parution

du livre d'André Rougeot et

Piat : des assassins au cœur du

les anciens ministres François

Jean-Michel Verne, L'affaire Yann

pouvoir, qui accuse implicitement

Léotard et Jean-Claude Gaudin d'avoir commandité le meurtre. reliant l'affaire à la mort des frères Saincené, le 12 mai 1994, dans le Var. Dans Le Monde du 8 octobre, M. Léotard signe une tribune intitulée « Le ministère de la boue », pour dénoncer cet Ouvrage « d'impudeur et d'indignité » qui l'accuse, ainsi que M. Gaudin, d'être l'un des commanditaires du meurtre. Le même jour, il assigne les deux journalistes devant la justice. ■ Le 13 octobre 1997. Le tribunal de grande instance de Paris décide de suspendre la vente du livre, publié par les éditions Flammarion. Les auteurs ne fourniront à la justice aucune « preuve » étavant leurs allégations. Condamné à supprimer les passages accusant M. Léotard, Flammarion décidera, de la vente. Poursuivis en diffamation, les auteurs seront lourdement condamnés et leur éditeur devra verser de fortes

le 28 octobre, de retirer l'ouvrage

● Le 4 novembre. Le président de la cour d'assises du Var, soucieux de couper court aux rumeurs. ordonne un complément d'information réclamé par

plusieurs parties. • Le 8 avril 1998. Le complément d'information est clos. Il n'a pas apporté d'éléments susceptibles de modifier la thèse de l'accusation. Le 8 mai. Ouverture du procès, devant la cour d'assises du Var, des sept hommes accusés

● Le 4 juin. Lucien Ferri, qui

d'assassinat.

s'était rétracté pendant l'instruction, avoue à l'audience être l'auteur des coups de feu mortels. Il continue de refuser de donner le nom du ou des aux apparences. commanditaires du crime.



Ainsi, Gérard Finale, qui niait depuis quatre ans, maigré les mises en cause, lors de l'instruction, de ses coaccusés, endosse-t-il aux yeux des juges la responsabilité de l'assassinat de Yann Piat. Dans la matinée, près de trois heures durant, Mª Michel Cardix, conseil de Gérard Finale, avait pourtant jeté toute son éloquence dans la dernière plaidoirie de la défense. Sur une pente bien difficile, l'orateur avait saisi les moindres fissures de l'accusation pour intimer aux jurés, malgré les charges pesant sur son client, de voter non à la culpabilité ou tout au moins, de voter blanc pour « ne pas faire écho aux

Invraisemblances qui ravagent ce dossier (...) lobotomisé, artiritique et

boiteux », duquel manquaient, selon hii, « les véritables commandi-

■ UNE LÉGENDE BIDON »

Usant tour à tour de persuasion. et d'indignation, cherchant le doute sur les visages des jurés, l'avocat du patron du Macama avait tenté de mettre en pièces le mobile avancé par l'accusation. Gérard Finale, bistrotier commanditaire de l'assassinat d'un député? « C'est une mauvaise galéjade, une imposture intellectuelle, un procès en sorcellerie. Qui peut adhérer à une telle idée? (...) Vous avez construit un personnage, un roi de Carnaval et un scénario ridicule. Gérard Finale commanditaire de

mander: « Qui avait intérêt à la mort de Mª Piat? N'était-ce pas ceux qui ricanent [aujourd'hui] et perpétuent dans cette ville de Hyères et cette région des pratiques mafieuses (...), ceux qui restent plongés dans les immenses zones d'ombre de ce dossier? \* Bille en tête, l'avocat avait poin-

mystification, le résultat d'un tru-

cage. Vous l'avez fait le triste héros

d'une légende bidon. » Et de de-

té Joseph Sercia, hier rival politique de Yann Piat, farouchement soutenu par le clan Fargette. Setcia, mis en cause par Marco Di Caro pendant plusieurs mois lors de l'instruction, avant que le pilote de la moto ne finisse par se rétracter, abandonnant Gérard Finale seul dans les rets de la commandite. Sercia, impliqué par la petite amie de Di Caro, qui avait répété les confidences, avant les faits, de ce dernier. Sercia, enfin, mis en cause « par un cri du cœur » de la propre fille de Yann Piat, Angélique, qui, apprenant l'assassinat de sa mère, le soir du crime, avait lâché: « C'est Sercia ! ». « Vous avez eu beaucoup de chance, "M. Jo", avait ponctué Me Cardix, Au revoir, >

Plus enclin à révéler les zones d'ombres qu'à écarter les charges pesant sur le pairon du Macama - ce que son confrère Bernard Ginez avait tenté la veille -, Me Cardix avait cependant insisté sur le contexte politique de l'assassinat et l'inaction particulièrement condamnable des pouvoirs publics, des institutions policière et judiciaire, dûment informées de l'éventualité d'un « contrat » sur la

tête de Yann Piat, un an avant son assassinat, L'avocat s'était attardé également sur la manière dont la police, puis la justice, s'était emparées d'un renseignement « anonyme » provenant, en fait, à l'évidence, de la délation d'un membre de la famille Perletto, proche du milieu marseillais.

La présence de Dominique Vescovali, proche de Charles Pasqua, également ancien conseiller politique de Yann Piat, lors d'une réunion regroupant ce délateur et des hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur avait suscité une polémique. « C'est une affaire d'Etat », avait donc tenté de plaider Me Cardix, qui s'arc-boutait finalement sur les hypothétiques secrets qu'auraient contenus une lettre adressée à Charles Pasqua par Yann Piat, quelques jours avant sa mort.

Quelques minutes avant que la cour et le jury ne se retirent pour délibérer, les jeunes accusés avaient tous présenté leurs regrets et leurs excuses à la famille de Yann Piat et à son chauffeur, Georges Arnaud. Lucien Ferri avait affirmé que « les gens qui avaient eu l'idée [de l'assassinat] étaient encore déhors ». Ce qu'il n'avait jamais dit en quatre années d'instruction, et notamment au moment de ses aveux, où il n'évoquait précisément qu'un seul commanditaire. Gérard Finale, entouré de ses « petits », s'était contenté de rappeler qu'il « clamait son innocence depuis quatre

gett at 1 Now

STEEL STEEL ST.

estimative and will

被した。それので

RMUT LESS AND

me tree and a con-

iu-

100

نا: التعلق

W--

# Les hommes politiques varois, entre soulagement et gêne

de notre correspondant

Le verdict est tombé sans provoquer de grande surprise parmi les Varois. Mais chez la plupart des hommes politiques appelés à le commenter, on ressent une sorte de gêne que n'estompe pas toujours un évident soulagement. « Ce crime atroce a été le catalyseur de recherches ayant dévoilé des affaires qu'on n'a pas fini de liquider. Néanmoins, l'exemplarité de ce procès facilitera la tâche de ceux qui auront à redresser le Var, de quelque bord qu'ils soient », estime François Trucy, sénateur (UDF) et ancien maire de Toulon. Henri Couilliot, conseiller régional, conseiller municipal de Toulon et secrétaire départemental de Démocratie libérale, marque un long silence avant d'exprimer un point de vue plus nuancé : « La justice est passée, et c'est sans doute une étape décisive pour le renouveau du département. Une page noire est tournée... Enfin. il faut l'espérer ! »

En fait, hormis le sénateur RPR René-Georges Laurin, ils sont rares à penser que « toute la véri-

té a été dite et qu'il ne faut pas chercher d'autre commanditaire à ce crime que celui qui a été condamné ». Pour Robert Alfonsi, conseiller régional et premier secrétaire du PS, « on peut tout de même se demander s'il s'agit de l'épilogue d'un système politico-mafieux qui a mis le Var en coupe réglée, car on a l'impression qu'il perdure. La justice a fait son travail et les citayens ont également fait le leur par les urnes ». Pour Michel Pizzole, responsable du Mouvement écologiste indépendant dans le Var, « la volonté du jury populaire d'infliger à l'instiguteur et à l'exécutant la peine maximale témoigne peut-être aussi de l'exaspération de l'opinion face au crime organisé et à l'influence que celui-ci tente d'avoir sur la conduite des affaires publiques ».

Si le secrétaire départemental du RPR et député, Jean-Pierre Giran, partage cette analyse, il aimerait « être convaincu que les responsables et le commanditaire étaient dans le box ». En excluant le contrat politique, il estime tout de même que « cet assassinat paraît d'une dimension dépassant largement les gens qui ont été

condamnés ». Ce qui fait penser à Danièle de March, conseillère régionale PC et conseillère municipale de Toulon, que « des zones d'ombre demeurent, car on n'est pas allé au bout de cette affaire, qui avait certainement des implications

Après ce verdict, chacun voudrait croire que la page est tournée. Un profond malaise subsiste cependant, qui sera sans doute réactivé avec le prochain procès des comptes en Suisse de Maurice Arreckx. A l'instar de la classe politique montante, qui regrette souvent que les affaires n'aient pas permis de rajeunir le personnel politique, Sophie Verdery (RPR), benjamine du conseil municipal, manifeste « une grande lassitude face aux abus de ce système politico-mafieux qui a fait et fera encore tort au Var. Lors de ce procès, on en arrivait parfois à confondre les prévenus et les témoins. Aujourd'hui, il faut donner un grand coup d'éponge et changer les hommes qui ont trempé de près ou de loin dans les combines. »

José Lenzini

# Une vérité judiciaire conforme aux certitudes de l'instruction

IUDICIAIREMENT, le commanditaire de l'assassinat de Yann Piat est donc un bistrotier du port d'Hyères « à la faconde provençale, au visage rond, aux mous-

ANALYSE.

Le dossier, clos pour la justice, reste médiatiquement ouvert

taches gauloises et au regard d'épagneul », qui arbore « veste vert omme sur liquette hawaienne ». De cette description qu'il fit de son client pendant sa plaidoirie, l'avocat de Gérard Finale, Me Michel Cardix, voulait tirer une incompatibilité, une invraisemblance avec la thèse de l'avocat général Pierre Cortès, considéré comme « le geòlier d'une vérité officielle ». Gérard Finale, selon le plaideur, n'avait pas l'étoffe d'un commanditaire de l'assassinat d'un élu de la République. La cour et les jurés ne se sont pas tenus

Après quatre ans de procédure, une trentaine de journées d'au-

dience, emplies des dépositions de près de cent soixante témoins et experts, ont débouché sur une vérité judiciaire apparemment conforme aux certitudes de l'instruction et de l'accusation. Gérard Finale et ses « petits » de la « bande du Macama » - Ferri, Di Caro, Gressler et Tomassone sont responsables de la mort de Yann Piat. Sont-ils les seuls ? N'ya-t-il personne au-dessus? « On peut toujours se poser la question, si on le veut », répondait aux radios Me François Gibault, conseil d'Angélique Piat, seconde fille de la

Ainsi va le dossier Piat, clos judiciairement, mais, probablement, médiatiquement toujours ouvert : boîte de Pandore des affaires varoises frayant entre milieu et politique. Car, après avoir balayé des thèses qui se sont révélées purement hallucinantes - et qui valurent à deux anciens ministres François Léotard et Jean-Claude Gaudin d'être diffamés -. la cour d'assises du Var a cependant donné un coup d'éclairage public sur les liaisons dangereuses qu'entretenaient la pègre et une frange de la classe politique locale, tout à la fois contexte et cœur du dossier. Elle a également révélé d'incessantes menaces qui pesaient plus d'un an avant son assassinat sur la députée, au vu et au su de la po-lice, de la justice et des pouvoirs publics dont l'inaction, a estimé non sans raison Me Cardix, confinaît à la « non-assistance à personne en danger ».

LA QUESTION DU MOBILE

S'affrontant sur la question essentielle – du mobile, l'accusation et la défense ont constaté toutes deux l'absence de preuves formelles concernant l'existence d'un « pacte criminel » entre des imes politiques locaux et des membres du milieu. De ce flou, les interprétations ont divergé. La première a trouvé matière à légitimer l'absence de poursuites contre les politiques, estimant que Yann Piat, égérie locale antimafia, gênante pour le milieu, avait fini par être victime de son propre combat. La seconde a tenté logiquement de tirer à elle un rideau de fumée lui permettant d'invoquer un éventuel partage des responsabilités avec « d'autres commanditaires » (au sein de la

Cependant, par leur verdict infligeant la peine maximale à Gérard Finale, les magistrats et les jurés semblent avoir éloigné l'idée même que le patron du Macama n'ait pu jouer qu'un rôle d'intermédiaire, simple pourvoyeur d'hommes de main. Ils ont accordé du crédit à l'image d'un apprenti-caïd, grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf en souhaitant reprendre les décombres de l'empire de l'ancien parrain toulonnais Jean-Louis Fargette abattu en mars 1993, qui, comme ce demier, avait misé politiquement sur « Jo » Sercia, le ri-

val politique de Yann Piat. Enfin. magistrats et jurés ont manifestement fait peu de cas des ultimes versions présentées à l'audience par des coaccusés dont la parole, il est vrai, avait considérablement varié en quatre ans. Et se sont référés à l'enchaînement des déclarations, enregistrées en juin 1994 lors de leurs gardes à vue, qui se refermaient alors sur la commandite de Gérard Finale et sur ses dénégations.

Jean-Michel Duma

suprocès du meurtre de

the second of the second secon Mant les trois inculpés thug<sub>ers</sub>



que des hommes politiques subissent

l'iniustice. C'est de nature à susciter

un sentiment de sympothie et

d'adhésion. Nous ne tenons pas un

état régulier des agressions subies

par nos adhérents, nos cadres et nos

élus. Nos militarits en ont quotidien-

La boucle est bouclée. « Ce qui

est important c'est ce que les trois

accusés avaient en tête au moment

du drame, assène le témoin. Pas la

réalité des faits, mais la conscience

qu'ils en avaient. » Et qu'on ne

vienne pas parler à M. Mégret de « responsabilité politique » de son

parti : « C'est une faute indigne, ab-

jecte que d'utiliser la mort terrible

d'un homme et la douleur d'une fa-

mille pour assouvir une haine poli-

tique et mener un combat sectaire. »

mettre que, « si la preuve était rap-

portée que les accusés ont tiré de

sang-froid, avec la volonté de tuer

gratuitement, ils seraient exclus du

parti ». La parade paraît un peu fa-

cile à M' Gilbert Collard, l'un des

avocats des parties civiles qui veut

savoir « si l'idéologie véhiculée par

ARMANI

Le leader frontiste consent à ad-

nement l'expérience. »

Au procès du meurtre d'Ibrahim Ali, M. Mégret à la barre

Le délégué général du Front national soutient la thèse de la légitime défense : selon lui, les tirs à vue de ses militants,

qui ont entraîné la mort du lycéen, s'expliquent par le sentiment qu'ils avaient d'être « très gravement menacés »

Devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône où comparaissent trois colleurs d'af-fiches du Front national impliqués dans la mort d'Ibrahim Ali, Bruno Mégret, délégué général du parti d'extrême droite, a de nou-

Une thèse délà développée quel-

ques jours plus tôt par Robert La-

gier lorsqu'il justifiait son engage-

ment au FN par le fait que ce parti

était l'objet de tous les rejets et de

toutes les incompréhensions. La

preuve? Des militants, « six ou

huit » selon lui, seraient morts de

leurs convictions politiques, Il tient

l'information d'un numéro de la

Lettre de Jean-Marie Le Pen, adres-

sé fin 1994 aux adhérents. Parce

qu'il avait lu attentivement cette

lettre, il aurait pris conscience du danger qui menacerait tout colleur

d'affiches du FN. Alors forcément,

le soir du 21 février 1995, il avait

Pace à M. Mégret, le président Bernard Fayolle rappelle ces décla-

rations. « Cela confine presque à la paranoïa, souligne-t-il. Vos mili-

tants n'en viennent-ils pas à être de

bonne foi, convaincus d'une persé-

cution qui dépasse la réalité?»

« Moi j'appelle ça le sentiment d'in-

justice, corrige le délégué général

du FN. Un sentiment très fort de voir

pris des précautions.

LA BOUGLE EST BOUGLE

₩ VILLES: Laurent Cathala, maire (PS) de Créteil, est nommé

vice-président du Conseil national des villes (CNV) aux côtés de Gilles

de Robien, maire (UDF) d'Amiens. François Baroin, Pierre Bédier, Mi-

chel Delebarre, Marie-Noëlle Lienemann, Azouz Begag et Pierre Lyon-Caen entrent également au

■ IMMIGRATION: trente personnes ont entamé une grève de la

faim, mardi 16 juin, au temple des Batignolles, à Paris, pour réclamer

la régularisation de tous les sans-

papiers qui en ont fait la demande,

Aux vingt hommes et neuf femmes

de nationalités chinoise, turque ou

algérienne, et inscrits au 3° collectif,

s'est joint un Français, membre du

comité de soutien. Une manifesta-

tion était prévue, mercredi 17 juin.

■ JUSTICE: un ancien cadre de

l'Assistance publique-Hôpitaux de

Paris (AP-HP) de 1988 à 1995, a été

mis en examen, le 10 juin, pour

a corruption passive, trafic d'in-

fluence et favoritisme » et incarcéré

à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy

(Yvelines). Directeur du service de

l'approvisionnement central hôte-

lier et alimentaire, Alain Castagnier

aurait perçu près de 850 000 francs

gade anticriminalité (BAC) des

Hauts-de-Seine, a été condamné,

mardi 16 juin, à un mois de prison

avec sursis pour violences lors de

l'interpellation d'un garçon \*agé de

seize ans. Le parquet de Nanterre

avait été saisi après une enquête

de l'inspection générale des ser-

ARMANI

de pots-de-vin des fournisseurs.

d'éloges pour ses militants, « des POLICE: un policier de la bri-

devant le Conseil d'Etat.

DÉPĒCHES

sein du CNV.

le FN n'a pas provoqué le fantasme

de peur dans l'esprit des colleurs

d'affiches ». M. Mégret souffle un

Le parti d'extrême droite est si

peu concerné que son numéro

deux refuse même de faire des ex-

cuses à la famille de la victime. « li

n'y a pas de responsabilité collective

en droit français, souligne-t-il. C'est

un comportement de pays totalitaire

que de vouloir impliquer le FN. » Le

président Fayolle tend une nou-

velle perche : « Les excuses que vous

demandent les parties civiles sont in-

dépendantes d'une responsabilité

politique. » « Je ne pense pas avoir

les éléments pour présenter des ex-

Français moyens qui font preuve

d'une générosité qui n'est pas offerte

à tous ». Lorsqu'il quitte la barre

des témoins entouré d'une puis-

sante escorte, M. Mégret n'a pas

un regard pour les parents d'Ibra-

En revanche, il ne tarit pas

cuses », insiste le témoin.

Quelques montes mentes

country to he may no so return

denberer, les tennes 👵

Avaient tous présente leur E

of leans excuse a large.

Yahn Plat et a son day

Georges Amond Thomas

affirme que e es assez ;

en II de c'hde Parsassmat, ja

consideration to distant

mais dit en quatre and-

monnent de ses aveix oc-

amaid procesoment ger-

i communication de la Record 🗠

stome de las estados

contente de rapposi a Mysic West British Co., 127. ADX-EN-PROVENCE

de notre envoyé spécial

Contrairement à Jean-Marie Le

Pen, Bruno Mégret, délégué géné-

ral du Front national (FN), a ré-

pondu présent, mardi 16 juin, à la

convocation de la cour d'assises

des Bouches-du-Rhône où compa-

raissent trois colleurs d'affiches

frontistes impliqués dans la mort

d'Ibrahim Ali. Devant une salle

d'audience comble, Bruno Mégret

annonce la couleur dès sa presta-

tion de serment. « Je jure de parler

sans crainte malgré les manifesta-

tions d'intimidation », dit-il. A l'ex-

térieur du palais de justice d'Aix-

en-Provence, des militants antira-

cistes scandent des slogans

hostiles au FN. Le ton est donné,

et, comme c'était prévisible, le pro-

cès des meurtriers du lycéen fran-

cais d'origine comorienne, tué

d'une balle dans le dos le 21 février

Un mot de « compassion » pour

la famille de la victime et voilà le

dirigeant frontiste entrant dans le

vif du sujet, car il a lui aussi une

« intime conviction ». « Il est impen-

ADX-MARSEILLE

de notre correspondant régional

All, embarrasse le Front national

(FN) beaucoup plus qu'il ne

l'avoue. Bruno Mégret, après

l'adoption d'une posture très of-

fensive qui lui permit de conforter

sa mainmise sur l'appareil local au

moment des faits (Le Monde du

10 juin), a opté par la suite pour

une attitude plus prudente. Il dé-

clarait, le 24 mai sur TF1: « Nous

avons un certain nombre de per-

sonnes qui commettent des indélica-

tesses, des délits voire des crimes,

mais pas dans l'exercice de leurs

fonctions politiques. Et si cela devait

survenir (...), ils seraient impitoya-

blement sanctionnés et écartés. C'est

toute la différence avec la classe po-

litique car nous écartons les moutons

Le délégué général du FN

énonce là une contre-vérité : lui et ses amis, responsables locaux on

nationaux, ont toujours affirmé

par exemple que les consignes du

parti étaient de n'être pas armé

pour les collages, activité qui relève bien des « fonctions politiques »

qu'il évoque. Or il est avere que les

trois accusés étaient armés, et lour-

dement, sans que jamais la

moindre sanction n'ait été pronon-

cée contre eux, ni à l'époque ni de-

puis. En réalité, les inculpés dis-

posent du soutien affirmé de leur

parti qui, dans cette affaire, dévoile un peu de sa pratique du double

langage, dont la dénonciation fait

Le soutien aux trois est assuré

par Association DGL - pour D'Am-

brosio, Giglio, Lagier, jamais nom-

més pour éviter que le parti soit ac-

cusé de soutent des meuritiers -

qui n'est qu'un pseudopode du FN.

Lors d'un meeting FN, au début de

1997 par exemple, un tract de cette

Association DGL était diffusé qui

titrait « Aidons nos prisonniers ». On y lisait : «Le 21 février rapelle

qu'il y a tleux ans, le malheur a frap-

pé trois familles militantes de condi-

tions modestes. C'est le douloureux anniversaire de deux années de "ga-

ière pour ces trois familles patriotes.

ses choux gras.

Le procès du meurtre d'Ibrahim

Le mauvais état de santé de Robert Lagier

était tout à fait apte physiquement à comparaître.

Le procès d'Aix-en-Provence va-t-Il aller à son terme ? Le matin du

mercredi 17 juin, Robert Lagier, le principal accusé, ne s'est pas pré-senté an tribunal entraînant une suspension de séance. Dans un

courrier envoyé au président Bernard Fayolle, il explique qu'il « se

sent trop fatigué et malade ». Contacté par le président, le médecin

de la maison d'arrêt de Luynes a fait savoir qu'a son avis M. Lagier

Mardi, lors de la sixième journée de débats, Robert Lagier, atteint

d'un cancer de la prostate métastasé aux os, était appare très fati-

gué. Au point qu'il avait assisté, allongé dans le box, à l'audition de

Bruno Mégret. En fin d'audience, son avocat, Me Jean-Michel Pesenti, avait demandé à la cour une suspension des débats jusqu'an 22 juin et la nomination d'un expert en cancérologie. Si l'état de san-

té du principal accusé devait empirer, les débats pourraient donc être suspendus quelques jours. La companirait assis décider un renvoi du procès à une date uitérieure.

Une association créée par le FN

soutient les trois inculpés

1995, prend un tour politique.

sable que ces trois hommes aient pu

tirer de sang-froid par haine et par

racisme sur des personnes qui pas-

saient tranquillement dans la rue,

explique-t-il. D'une façon ou d'une autre, ils se sont sentis dans leur es-

prit en situation d'être très grave-

ment menacés. » En quelques

phrases bien préparées, le délégué

général confirme les explications

qu'il avait données dès le lende-

main du drame : les trois accusés

auraient agi « en étot de légitime

défense ». « Parce que je sais, pré-cise-t-il, ce que sont les quartiers

nord de Marseille et que je connais

Trois hommes, «trois Français,

poursuit M. Mégret, qui méritent le

respect et qui consacrent une partie

de leur existence aux autres, à

l'amour de leur pays et à la défense

de leur peuple ». Pas moins. Des ci-

toyens modèles donc qui « se trouvent aujourd'hui dans le box à

la suite d'un concours dramatique et

funeste de circonstances ». En fin

praticien du discours politique,

Bruno Mégret embraye sur la

(...) Trop souvent attaqués, ils se sont

un jour défendus et, le hosard s'en

mêlant, un coup malheureux fatal a

été donné à des agresseurs (...) Ai-

dons-les en versant un don à l'asso-

ciation DGL: nous serons les hiron-

delles qui leur annonceront le

Le texte était signé de Mamice

Gros, secrétaire départemental du

FN, et de Roselyne Baumann, pré-

sidente de l'association, épouse du

responsable frontiste du secteur.

L'adresse où envoyer les dons, ac-

compagnée d'un naméro de CCP,

correspondait an local profession-

nel du même Jean-Pierre Bau-

En novembre 1997, l'association

organisait un grand loto régional à

Marseille. Au bas du texte y appe-

lant, une petite silhouette, fers aux

pieds, évoquait les prisonniers

dont un poème de Jean-Pierre

Baumann faisait l'éloge : « Ses nuits

sont longues bien qu'il soit un bat-

tant, il pense à sa famille qui lutte et

qui l'attend. » Un mot manuscrit de

Maurice Gros précisait: « N'ou-

blions pas nos amis qui sont dans la

peine. » Cette campagne n'est pas

seulement régionale puisque le

comité DGL se fait aussi connaître

lors de meetings du PN dans la

France entière, et il n'est nul be-

soin de préciser aux militants ou

sympathisants qui sont ces « pri-sonniers FN D. G. L. » comme les

D'ailleurs, à chaque audience,

des militants d'extrême-droite sont

là, encadrés par un responsable dé-

partemental du FN, en compagnie

de quelques membres du DPS le

service d'ordre frontiste, chargé de

protéger le seul inculpé comparais-

sant libre. Et le président du FN,

Jean-Marie Le Pen, qui a écrit au

tribunal pour dire qu'il ne viendrait

pas témoigner, mardi, n'étant pas témoin de l'affaire, suit de très

près, et depuis les premiers jours,

l'instruction et la façon dont la dé-

Michel Samson

fense est assurée.

désigne l'appel au loto...

printemps. »

LE GRAND LOTO

thèse de la persécution.

la réputation des trois accusés, »

100 12%

s de l'instruction 4.675

Chapter 19 A desired 00 a 4 37 03



# RÉGIONS

# Les 300 000 mares du territoire font de la résistance

Etangs, flaques ou trous d'eau paraissent appartenir à un autre âge. Leur conservation et leur réhabilitation sont pourtant à l'ordre du jour comme tout ce qui concerne le patrimoine de proximité. Pour leur vertu familière et une certaine idée du paysage et de la convivialité sociale

de quoi l'on parle quand on emploie un mot aussi commun?». s'interroge Anne Teissier-Ensminger, du Centre de biogéographieécologie de Fontenay-Saint-Cloud dans Radioscopie des mares (L'Harmattan), rassemblant les actes du colloque « Les mares de la France des plaines et des moyennes montagnes: eaux domestiquées, lieux dévalués, mais zones humides à réhabiliter », le premier sur ce sujet, qui s'est tenu à l'université d'Orléans en luin 1995. La chercheuse souligne que « derrière les dérives de la perception commune, génératrice de tourniquets d'images - l'attrait pour le grouillant le dispute à la répulsion pour le vaseux -, il faut encore débusquer les fantasmes tapis au creux des paradigmes scientifiques, en fonction desquels, trop souvent, se décrète la frontière du normal et du pathologique ».

COMBLÉES OU ABANDONNÉES Trônant au centre des villages, disseminées dans les champs, taples au cœur des forêts, jouant, il n'y a pas si longtemps, les utilités

LA MARE! « Sait-on, au juste, indispensables - objets de plaisir tout autant que d'insidieuses craintes -, les mares constituent un élément paysager caractéristique de la France rurale. Pendant des siècles, elles furent au carrefour des activités agricoles, domestiques et artisanales. La reconversion de l'agriculture, l'exode rural et l'adduction d'eau dans les foyers leur ont porté un sévère coup, ces cinquante dernières années : entre 30 % et 50 % disparus depuis 1950 et entre 60 % et 90 % depuis le début du siècle.

> Mais, bien que comblées, abandonnées ou dégradées, les mares flaques, trous d'eau, étangs, petits marais, plans d'eau, c'est selon - résistent. Selon les spécialistes, en prenant une base moyennne de dix mares par commune, le territoire français en compterait encore actuellement quelque 300 000, de 0,01 à 0,2 hectare, plus nombreuses dans les régions où l'agriculture n'a pas exclu les animaux.

> Ces eaux familières suscitent un regain d'intérêt. Outre leur extrême richesse floristique et faunistique, on reconnaît aux mares,

**BREST - PARC DE PENFELD 29 JUIN 1998** 

+ SPECIAL GUEST : SEAN LENNON

NÎMES - LES ARÈNES 1ER JUILLET

+ SPECIAL GUESTS : SEAN LENNON - MONEY MARK

NANCY-ARENA FESTIVAL 2 JUILLET

### 1000 mares pour l'an 2000

La Fédération nationale des clubs CPN (Connaître et protéger la nature) vient de lancer l'opération « 1 000 mares pour l'an 2 000 » afin « d'enrayer la disparition progressive de cette richesse inestimable ». Vincent Le Calvez, Jeune Instituteur, dirige le CPN « Etourneaux 93 », dans le nord de la Seine-Saint-Denis, département francilien ultraurbanisé. Les mares, il connaît, puisque avec les autres membres de son club, depuis cinq ans, il a réhabilité, gère et entretient, en accord avec les municipalités, des trous d'eau à Tremblay en France, à Clichy-sous-Bois, à Sevran, dont certains sont au pied des cités. « Les jeunes viennent pour le côté action, pas tellement pour le côté naturaliste, dit-il. Parce que c'est chez eux, qu'une mare c'est facile d'en faire le tour, de se l'approprier, d'en reconnaître la faune ». Le CPN « Etourneaux 93 » organise deux sorties tout public par mois et caresse le projet d'un petit observatoire local de l'environnement des mares.

à leur échelle bien sûr, de nombreuses fonctions : régulation et épuration des zones humides. lutte contre l'érosion des terres et contre les inondations et, dans les bassins autoroutiers, retenue non négligeable des métaux lourds provenant de la circulation automobile. Promues au rang d'flots de biodiversité, qu'elles soient agricoles, forestières ou périur-baines, leur rôle écologique est donc de plus en plus apprécié. « En définitive, estime Bertrand Sajaloli, du département de géographie de l'université d'Orléans, les mares peuvent être perçues comme des indicateurs de qualité de l'environnement à l'échelle movenne, c'est-à- dire à celle d'une région géographique (...) [Elles] re-flètent ainsi la qualité de la gestion territoriale des bassins versants dans lesquels elles s'inscrivent, et notamment en milieu rural, des modes de valorisation agricole. »

Outil pédagogique plaisant à l'intention des classes de sciences naturelles qui peuvent la prendre en charge avec son micro-écosystème de proximité, la mare sait, à l'occasion, devenir un atout touristique, générateur de retombées économiques locales, pour peu qu'elle soit chargée d'histoire. Ainsi, le syndicat mixte du pays de Nohant, en collaboration avec la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de l'indre, ont revalorisé, en 1991, le site de *La Mare au diable*, dans le bois de Chanteloube, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Châteauroux. Après « re-création » de la mare, complètement desséchée, une mise en scène a été réalisée pour évoquer l'ambiance d'un des plus célèbres romans de la Berrichonne George Sand. L'Office national des forêts

(ONF) a procédé à la restauration d'un grand nombre de ses mares en forêt domaniale.

« ÂME » DU VILLAGE

De leur côté, beaucoup de municipalités s'attachent désormais à redécouvrir et à gérer ce patrimoine spécifique, soit à des fins pédagogiques, soit dans un souci d'agrément ou de convivialité pour leurs administrés, en les aménageant, ici et là, en sites de loisirs. A Néron, petite bourgade beauceronne de 600 âmes, non loin de Maintenon, la municipalité a revalorisé deux plans d'eau, les reliant par un sentier que pourront emprunter les randonneurs. «Le village a comme retrouvé une partie de son âme », assure Pierre Billet, conseiller municipal et président de l'Association de défense de l'environnement et de la nature (ADEN).

La Société des amis du Muséum de sciences naturelles de Chartres et des naturalistes d'Eure-et-Loir (Samnel) s'est intéressée aux mares communales, si nombreuses, jadis, quand elles jouaient un rôle essentiel dans la vie villageoise: abreuvoirs, lavoirs, réserves en cas d'incendie, etc. Grâce à un « controt vert », signé avec la région Centre, la Samnel a dressé des inventaires cartographiques, iconographiques et biologiques de ces microstructures et conduit des actions de sensibilisation en direction du public. Une exposition itinérante a

couronné ces travaux, avec en prime la constitution d'une collection de 250 cartes postales montrant l'évolution des mares en Eure-et-Loir. « Au-delà de la sensibilisation du citoyen à son patrimoine naturel de proximité, nous avons ajouté ainsi l'aspect historique à l'aspect purement bio-écologique », se félicite Pierre Boudier, conservateur du Museum de Chartres.

Si elle a définitivement perdu sa fonction traditionnelle, la mare acquiert, peu à peu, aux yeux des particuliers ou des collectivités locales, le statut de lieu de convivialité et de détente. Mais l'évolution reste récente et fragile.

Ali Habib

# La réinsertion sociale par le lavoir, les murets ou les berges du ruisseau

LE PATRIMOINE RURAL, dans son extrême diversité, reste intimement lié au quotidien, aux choses de la vie. Comme le souligne l'anthropologue Isaac Chiva, directeur d'études à l'EHESS, « la nature même des composantes de ce patrimoine varie avec la dimension, avec l'échelle ». « Architecture, organisation de l'habitat, paysages, techniques et savoir-faire, mais aussi modes de symbolisation culturelle (par exemple : toymes et termes descriptifs locaux, etc.) forment un tout indissociable » qu'il est urgent de sauvegarder. estime-t-il, tout en tenant compte de « l'intersection de la protection éclairée et d'une politique de conservation active par la réappropriation, la réutilisation dans tous les sens du terme, l'intégration du patrimoine rural dans des projets plus vastes, à l'échelle du temps

La crise profonde que traverse la société française, les craintes face à la mondialisation incitent à un retour vers les repères du passé, les valeurs de la nature, sous l'enseigne du local. Ce mouvement qui s'accelère depuis deux décennies ne va pas sans inquiéter les défenseurs du patrimoine de proximité. S'il se réjouit d'assister « à un mouvement de plus en plus fort de reconnaissance » de ce patrimoine, Michel organisation trentenaire qui revendique 71 délégations régionales -, laisse percer un certain agacement: « Cet engouement risque de nous revenir dans la figure, parce que nous aurons été trop loin. Il y a un débordement quantitatif au détriment du qualitatif. »

Et de dénoncer les restaurations hâtives sans souci de l'environnement culturel et paysager, les effets de mode, la frime, la recherche du passé à tout prix sans véritable volonté d'insertion dans le présent. «Les gens sont dotés de moyens techniques qu'ils n'avaient

pas auparavant mais ils n'ont pas eu le temps d'évoluer culturellement », dit-il avant d'affirmer que, pour son association, « la recherche du passé est avant tout et uniquement celle des bonnes choses ».

Pour donner un peu plus d'impact à ce message « très difficile à faire passer ». Maisons paysannes de Prance a organisé le 14 juin « une journée du patrimoine de pays ». MPF envisage la création d'un centre de formation où ouvriers, artisans et même architectes auraient la possibilité de parfaire une « vraie » connaissance du patrimoine de proximité et des moyens pour le sauvegarder.

La restauration du petit patrimoine rural peut être i'un des moteurs du développement local et un moyen de réinsertion sociale. Pascal Bourgois, directeur de l'Association sociale et professionnelle de l'Entre-Deux-Mers (Saint-Quentin-de-Baron, Aquitame), en est persuadé. «L'objet de notre association [financée par l'Etat, le conseil général de la Gironde et la communauté de communes de l'Entre-Deux-Mers], est de privilégier les projets qui développent les synergies entre l'ensemble des acteurs de la vie locale, dans le but d'insérer socialement et professionnellement des populations en voie de marginalisation et de valoriser le potentiel économique de la région. »

L'action « Petit patrimoine et son environnement » Fontaine, président de Maisons paysannes de France qu'elle encadre vise, notamment, à la restauration de murettes de moellons, croix de carrefour, lavoirs, fours à pain mais aussi berges de ruisseau, sentiers de randonnée, etc. Avec, pour objectif, de remettre au travail et de rendre autonomes des RMistes, des chômeurs de longue durée ou des travailleurs handicapés. Les taux de réussite sont intéressants : de 50 % à 70 % des participants ont retrouvé un emploi ou ont suivi une formation.

### Terminus pour le tramway sur pneus de Caen

nuie des années d'études et de

réflexions menées sous l'impulsion

de notre correspondant Le projet de transports en

commun en site propre de l'aggiomération caennaise vient de subir un coup d'arrêt brutal après une dizaine d'années d'études. Construit par Bombardier pour le tramway et Spie-Batignolles pour la voirie et les aménagements, le projet, baptisé TVR, devait circuler à l'automne 2000 dans l'agglomération caennaise, sur une ligne

nord - sud de quinze kilomètres. La commission d'enquête publique, présidée par Jean Quérenet Onfroy de Bréville, conseiller d'Etat honoraire, avec Claude Lhorty, TPG honoraire et Danièle Saysse, urbaniste, a rendu un avis défavorable sur ce projet. Bloquant la déclaration d'utilité puolique, le rapport pointe trois critiques: le montage juridique, le coût excessif de 1,2 milliard de francs, et le coût environnemental.

DOX ANS D'ÉTUDES

Ulcéré par cette décision, François Soliguac-Lecomte (divers droite), premier adjoint au maire de Caen, a démissionné de la présidence du syndicat des transports de l'agglomération caennaise : « Avec cent vingt voyages par habitant et par an, Caen a un des meilleurs réseaux de bus de France. Le TVR devait être la prochaine étape du développement de Caen. » Son successeur, Thierry Marc (RPR), adjoint au maire de Caen, elu le 2 juin à la présidence, doit engager un recours devant le Conseil d'Etat.

Le GART, groupement des autorités responsables de transports, présidé par Jacques Auxiette.

maire (PS) de la Roche-sur-Yon, a également réagi avec beaucoup de vigueur: «Il n'est pas admissible que l'opportunité des projets d'intéret général soit débattue et tranchée par des instances qui n'ont pas de legitimité politique. Et on ne peut tolèrer, comme cela est fait dans le cas de Caen, qu'on effectue en quelques mois un audit juridique, financier, environnemental, etc., qui an-

des élus locaux concernés, » Souffrant d'un manque de transparence et de communication, le TVR divisait fortement les Caennais, avec une ligne de fracture allant bien au-delà du clivage droite - gauche. En juin 1996, un référendum local avait mobilisé 20 % d'entre eux. Ils s'étaient prononcés à 66 % contre le projet de

Jean-Jacques Lerosier

### Résultats Grandes Ecoles

Admissibilite

Saint-Cyr

Résultats disponibles le 18 juin 1998

**3615 LEMONDE** 

Résultats Grandes Ecoles

Admission - 18 juin 1998

ISC Admissibilité - 19 juin 1998

ENSAL

**3615 LEMONDE** 

Jucio Costa

THE REAL PROPERTY.

TE NAME FORMORN 32 HEL 1552 . G

10

continue to the same Printe la constitut de la constitut from the state of the lake the trant levelation to making the material the strong and the state of Principle of the second of the 154 St. Carlo traffic as a series of traffic at a series of eggeng a salasan, a villan in a gan and de 1.4 Stelle a definition of the Firstly From Trace Company of the Rethe state of the s

Patterners of the inter-

calles to state the last comme

ble of the defends to be being

Mi Habi

teste recente et parisi-

ir le lavoir, du ruisseau

Maria Carlo Barrello

ser in the plan demonstration of sage Sometime and the Manager transfer named to Himpa with the first in a Mittermassite has cartically a to the evision to continue at the configesting a debte of partial on Log in the parameters are provincial. at in an pelit put eneme to be well-Most de developpement aux ten gath of socials. Brick the space, remainment almost processing الرجاء الرازي أأولون بالمعاون فوالدفارقة الحا

Fixed and Charles and Charles

where the demonstration and of the

Experience of the experience of

 $(x_1,\dots,x_m) = (x_1,\dots,x_m) \cup (x_1,\dots,x_m) \in \mathbb{R}^{n}$ 

 $\sim 5.30$  ) a avacual afficulty of  $\sqrt{N_{\rm abs}^2}$ 

A continued to the day year so harpitaria and a facility es<del>p</del>ecial for a property of the con-

pneus de Caen

71

14-15-13-15

irandes Ecoles

that ordered a

nibles le 18 juin 1998 MONDE

18 Juin 1998 15 C

DISPARITIONS

# Lucio Costa

### Le concepteur de Brasilia, capitale-papillon

L'ARCHITECTE brésilien Lucio Costa, l'une des plus grandes figures du Mouvement moderne, est mort, samedi 13 juin, à l'âge de quatre-vingt-seize ans à son domicile de Rio de Janeiro. Né en 1902 à Toulon, en France, c'est à seize ans que Lucio Costa

part pour le Brésil où il achève en 1924 ses études d'architecture. Celui qui sera le lauréat, en 1957, du concours pour le plan d'urbanisme de Brasilia s'intéresse d'abord aux styles traditionnels du pays et notamment du Minas Gerais, qu'il a visité en 1922. Les commandes ne lui manquent pas et plusieurs édifices, à Rio, témoignent alors de cette sensibilité aux sources formelles du pays. Mais voici qu'en 1929 il assiste à une conférence de Le Corbusier Coup de foudre intellectuel : il change son fusil d'épaule, avale d'une traite Vers une architecture, ouvrage-cief de l'illustre architecte suisse, devient directeur de l'école des Beaux-Arts de Rio, remplace ses anciennes amitiés liées à l'architecture luso-brésilienne par une poignée d'avant-gardistes et se fait mettre à son tour à la porte. Cette première aventure a duré dix mois. En association avec Grégori Warchavchik, de 1932 à 1934, puis avec Carlos Lenao, il impose rapidement sa vision d'avantgarde et éprouve son talent jusqu'à l'échelle de la ville (plan de Monlevade, cité minière du Minas Gerais, en 1934). Il va alors être associé à trois événements majeurs pour l'histoire de l'architecture de

C'est d'abord, à partir de 1935, l'élaboration complexe du projet pour le ministère de l'éducation et de la santé, à Rio toujours capitale. Après une partie de pingpong jouée par les protagonistes du drame permanent de la commande publique brésilienne, Lucio Costa l'emporte et appelle à la rescousse ses élèves et plus fidèles disciples. Parmi ceux-ci, Alfonso Reidy et Oscar Niemeyer. La copie n'est pas parfaite. Costa la soumet au génie correcteur de Le Corbusier qui, deux ans après la Charte d'Athènes, en profite pour jeter quelques impérissables traits de crayon pour l'avenir urbain de Rio, une de ses villes préférées. En 1943 s'achève ainsi, en béton, l'un des monuments les plus beaux et les plus prestigleux d'un Style international dont la version métallique éclot à la même époque à Chicago grâce à Mies Van der

MAGINATION ET AUDACE En 1952, l'architecte brésilien participe à la commission chargée de choisir le projet pour le siège de l'Unesco, à Paris. Il y retrouve Le Corbusier, Walter Gropius, l'Italien Ernesto Rogers et le Suédois Sven Markelius, Ils éliront Breuer, Nervi et Zehrfuss. C'est toute la légende de l'architecture moderne qui se construit tambour battant. L'essentiel manque encore, Car voici 1957, aunée où Brasilia, cœur géographique du pays, est appelé devenir son centre politique. Niemeyer est dans le jury. Costa l'emporte et dirigera pendant dix

cette cité artificielle, au planmasse en forme archi-symétrique, qui peut rappeler un test de Rorschach. En forme d'oiseau ou de papillon selon le point de vue, Brasilia est composée d'énormes avenues-autoroutes dont la monotonie est censée céder devant l'audace architecturale des bâtiments. Les techniques modernes s'y allient de fait à une grande expressivité artistique, redevable pour une bonne part à l'imagination de Lucio Costa.

Mais qui, ici, a surtout construit, et s'y fait un nom? Niemeyer, un surdoué qui en aura fait oublier son maître. Car, tandis que l'élève, en partie grâce à Brasilia, se fait un nom célèbre jusqu'en France - où d'ailleurs il passera son temps d'exil -, Lucio Costa, lui, reste peu ou prou en retrait. Il revient à Rio.

FRANÇOIS WEHRLIN, directeur de l'Ecole spéciale d'architecture, est mort subitement jeudi 11 juin à Paris. Né à Strasbourg le 24 juillet 1935, François Wehrlin fait des études de lettres et de sciences politiques à Paris. C'est en 1963, à son retour de la guerre d'Algérie, qu'il commençe une carrière au service de l'art, auprès de Gaétan Picon, alors directeur des arts et lettres au ministère des affaires culturelles d'André Malraux. Deux ans plus tard, il devient le directeur de la galerie Louis Carré, puis, en 1969, celui de la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence, où il découvre son

ans l'aménagement urbain de chargé du développement de la zone Sud (Barra de Tijuca), et retrouve aussi ses anciennes passions luso-brésiliennes. Catalogué comme urbaniste, il doit cependant s'accommoder des commentaires acerbes des diplomates et responsables politiques du pays. Ceux-ci estiment en effet peu charitable la façon dont ils ont été installés sur le plateau déser-tique de Brasilia. A la fin de sa vie, l'architecte apparaissait décu de n'avoir pas réussi à faire de la nouvelle capitale la ville qu'il avait rêvée et projetée. Costa était à cet égard le reflet de ce siècle, de son architecture et notamment du Mouvement moderne. Une erreur douloureuse sur le plan urbain, une épopée parfois éblouissante

Frédéric Edelmann

intérêt pour l'intégration des arts dans l'architecture. Au début des années 70, c'est un des objectifs de sa mission auprès d'Emile Biasini pour l'aménagement de la côte aquitaine que de vouloir associer artistes et architectes. Professeur d'histoire de l'art à l'Ecole spéciale d'architecture à partir de 1968. Il en fut le directeur entre 1975 et 1982, puis à nouveau à partir de 1994. Entre-temps, il est nommé à la tête de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, qu'il entreprend de moderniser, notamment en invitant des artistes tels qu'Alechinsky, Pol Bury. Velickovic et Cremonini à y

sur le plan formel.

# **Ginette Mathiot**

### Une grande dame de la cuisine

GINETTE MATHIOT s'est éteinte doucement dimanche 14 juin, à l'âge de quatre-vingt-onze ans. Elle sera restée, jusqu'à ses derniers moments, cette grande dame de la cuisine, soucieuse de son apparence, malicieuse et péremptoire, qui en imposait aux plus célèbres des grands chefs de la gastronomie française. Avec un tirage total de plus de cinq millions d'exemplaires, son « classique » /e sais cuisiner, publiè chez Albin Michel, initia trois générations de Françaises et de Français à l'art culinaire (Le Monde du 23 février). à cette cuisine dite « bourgeoise », mais profondément enracinée dans les traditions populaires.

Fille d'un austère pasteur protestant, elle aurait voulu, après de brillantes études secondaires au Lycée Fénelon à Paris, poursuivre des études de médecine, mais en

enseigner. Cet homme de culture a aussi dirigé les éditions d'art

MADELEINE MARZIN, ancienne députée communiste de Paris, est morte le 27 mai à Paris. Née le 21 juillet 1908 à Loudéac (Côtes-d'Armor), cette institutrice, ancienne résistante, condamnée à mort sous l'Occupation, fut députée de Paris entre 1951 et 1958. Membre du bureau du groupe communiste à l'Assemblée nationale, Madeleine Marzin a été aussi conseillère générale de la Seine et conseillère de Paris.

fut empéchée par un diktat tamilial. Devenue pédagogue par obligation, elle franchit toutes les étapes d'un cursus républicain modèle : élève, puis professeur à l'Ecole normale d'enseignement ménager de la Ville de Paris, elle en devint la directrice après la guerre, avant d'être promue au grade d'inspectrice génerale de cette défunte discipline. Elle fut « découverte », à l'age de vingttrois ans, en 1930, par l'éditeur Albin Michel, fondateur de la maison d'édition qui porte encore son

Désireux de renflouer les caisses de sa maison. Albin Michel conña à une jeune fille timide et rougissante le soin d'écrire un livre de recettes qui tienne compte des progrès les plus récents de la diététique. Ce fut le sais cuisiner, dont la première édition, écrite avec une collègue, Helène Delage, connut un succès immédiat, et dont la popularité se maintient depuis plus d'un demi-siècle. Toutes les recettes qui y figurent (plus de 2 000) ont été testées par elle ou par ses élèves.

Curieuse de tout, elle profita de la présence, dans ses cours, d'élèves venues « des colonies » et de l'étranger pour élargir le champ de ses recettes à des préparations exotiques. Pour son ami et confident des quinze dernières années, le boulanger Lionel Poilane. Ginette Mathiot est une dame qui, « tout en restant dans sa cuisine, y a fait entrer le monde ».

Luc Rosenzweig

### AU CARNET DU « MONDE »

### Naissances

Marie-Aumo et Pascal GIREL DEVILLER, Charles, ont la jole d'annoucer la naissance de

Anne-Gaëlle.

le 6 juin 1998. 41, rue Fontaine-Greiot, 92340 Bourg-la-Reine,

Hugo et Busil YAICHE leurs sœura,

Mand

le 15 juin 1998, à Paris,

Helène, née WOLR

91, ras Palgnière,

75015 Paris. Didier TVON

Danillie LEVASEUX sont heureux et fiers d'annoucer la

Violaine. le 13 juin 1998, à 1 h 23.

Anniversaires de naissance

Bart et Ernie, Bouma, le fils du Bouli, Ylangylang, And Suty, M. Simoocon, Funes et Bing Bing

un ab Yab, 17/06,

me douce LN. Un colocam.

André et Françoise CORET, Gerald and Bridget McDADE, sont beureux de faire part du mariage de

Sophie et Peter,

offébré à Strasboarg le 6 juin 1998. 34, rue Schweighaeuser, 67000 Strasbourg (France). 132, Tantellon Road, Glasgow G41 3LX (Scotland).

<u>Décès</u>

- Danièle Berbériau, Jean-Yves Berbériau et Françoise Barats. Michel et Cristolle Berbérian, Damien et Martin Berbérian ont le regret de faire part du décès de

Jean BERBÉRIAN, officier des Forces françaises libres, surveira le 16 juin 1998, au Cheanay, à son

Cet avis tient lien de faire-part. Les obseques auront lien le 19 juin, dans la plus stricte intimité. Une demière visite peut ini être rendue au fundrarium, 15, me de la Porte-de-Buc, à Versailles M. et M<sup>™</sup> Jean Buisson,
 M. et M<sup>™</sup> Claude Buisson,

ses petits-enfants, M= veuve Pierre Buisson

et leurs enfants.

M. et M. Jean Dollvet et leurs enfants, M. et M. Jacques Schweizer

et leurs enfants, M. et M. Alain Dollvet

survenu le 15 juin 1998, à l'âge de

92260 Fontenay-aux-Roses.

ont la trissesse de faire part du décès de

François CALAQUE, chevaller de l'ordre national

M. François CALAQUE, chevalier de l'ordre national du Mérite, médaille russe des ouarante anu de l'ère spati fondateur et ancien

Les obsèques auront lien au temple de Coarbevoie, 4, rae Kilford, le lundi 22 juin, à 10 h 30.

Ni flems ni conronnes

ses cufants, Xavier, Nicolas, Andrey et Marjolaine, et ses enfants, M. et M= Maurice Dolivet

M. et M= Y von Dolivet et leurs enfants, M. et M= Pierre Dolivet M= Laurence Dolivet

ses besux-frères, belles-sœurs, neveux et Et trutte la famille.

ont la douleur de faire part du décès de M. Daniel BUISSON,

Il reposera au cimetière de Fontenayaux-Roses, auprès de son éponse,

M= Annik BUISSON.

décédée le 16 janvier 1997. On se rémira à l'entrée du cimetière avenue Jeanne-et-Maurice-Dolivet, le jeudi 18 juin, à 14 h 30.

- Le président du groupe Aerospaniale, Et ses collaborateurs

Une cérémonie à son intention aura lieu le lundi 22 juin, à 10 h 30, au temple, 14, rué Kilford, à Courtevoie (Haus-de-

Ni flears ni couronnes.

- M. Jean-Yves Le Gall, président-

M. Victor Kouznetsov, directeur géné-

MM. Guermadi Anchakov, François Auque, Alain Bensonssan, Michel De-laye, Jean de Mourzitch, Ralph Werner Jaeger, Youri Koptev, Dmitri Kozlov, Jean-Marie Luton, Alexandre

Tout le personnel de la société franco-russe STARAGEM, ont le grand regret de faire part du décès, le 14 juin 1998, de

président-directeur général de la société STARSEM.

 Philippe et Marie-Elisabeth Blanchet-Buis, Claire Blanchet-Buis

et leurs enfants, Thomas, Guillaume et Mario-Mathilde, Les familles Buis, Brun, Jiamello, Ferran, Meyran, Franquin, Blanchet, Saint-Pierra, Vaucheret-Perrier, ont la douleur de faire part du décès du

général de corps d'armée

Georges BUIS,
Grand-Croix
de la Légion de bomenz,
compagnon de la Libération,
croix de guerre 1939-1945, croix de la valeur militaire médaille de la Résistance,

leur père, besu-père, grand-père, frère, oùcle, cousin,

La cérémonie religience sera célébrée la vendredi 19 juin, à 11 heures, en l'église

Cet avis tient lieu de faire-part. L'inhamation sura lieu dans la plus stricte intimité.

62, ree Saint-Lazare,

75009 Paris (Le Monde du 17 juin.)

- Le président de l'université Pierre-et-farie-Curie, larie-Curie, La directrice du département de chimie du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Le directeur du département des sciences chimiques du Centre national de la recherche scientifique,

ont la tristesse de faire part du décès, le 13 juin 1998, de

M. Michel GAUDRY,

- Robert Mochkovitch, son fils, et Hélène Sol.

Emmanuel et Zoé, Et toute la famille. ont la grande tristesse de faire part du

M. Roger MOCHKOVITCH, survenu le 13 juin 1998, à Paris. L'inhumation a eu lieu dans l'intimité

le 17 juin, au cimetière de Bagneux.

BIJOUX BRILLANTS PERRONO OPERA

 Laurent et Odile Guibert,
Leurs enfants et petits-enfants,
Claude et Emmanuèle Guibert et leurs enfants,

ont la tristesse de faire part du rappel à Dieu de

M™ Hearl GUIBERT,

leur mère, grand-mère et arrière-grand-

le 13 juin 1998, dans sa quatre-vingt-La cérémonie religiouse a en lieu dans

 passage du Marquis-de-la-Londe,
 78000 Versailles. 7, roe de Gallardon, 28130 Chartainvillie

- Stéphanie, Ariel et Marie-Kerguelen Jacques Guittet

Les familles Théophilides, Fuchs, Jamin, Cléry,

ont la tristesse de faire part de la

Heène GUITTET,

lieu, joudi 18 juin, à 13 h 45, au crémato-rium de Valenton (Val-de-Marne), cime tière Intercommunal, rome de la Pontain Cet avis tient lieu de faire-part.

36, rue Avaulée, 92240 Malakott. Les éditions Albin Michel

ont la tristesse de faire part du décès de

Ginette MATHIOT, inspectrice générale honoraire de l'enseignement manuel, ménager et professionnel de la Ville de Paris, officier de la Légion d'honneur, commandeur des Paimes académiques. officier du Mérite agricole, lauréate de l'Académie des sciences, auteur de nombreux ouvrages de cuisine publiés chez Albin Michel

à partir de 1932, survenn le 14 juin 1998. et s'associent au chagrin de sa famille.

- M™ André Miller, M. François-Xavier Miller, son petit-fils, M= Jean-Pierre Miller-Malingre, sa belle-fille, ont la tristesse de faire part du rappel à

M. André MILLER, officier de la Légion d'hon ancien élève ingénieur du génie mantime,

survenu, le 12 juin 1998, dans sa quatre La cérémonie religieuse et

R avenue Vélasquez, 35, roe de la Ferme.

- Dans sa cinquante-deuxième année, dans la plus grande dignité et parmi les

le docteur Patrice MILLET

nous a quittés le dimanche 14 juie 1998.

Tous ceux qui l'aiment n'oublieront amais sa générosité d'âme et l'éclat de sa pensée libertaire.

Mariane, Juliette et Jeanne Millot, Le docteur et M<sup>®</sup> Jean Millet, Sa famille et ses amis rous invitent à partager leur douleur. La levée de corps aura lieu le jeudi 18 juin, à 13 h 30, à la chambre funéraire des Batignolles, suivie de l'inhumation, à 15 h 30, au cimetière de Flamicouri

l, roe Anioine-Vollon, 75012 Paris.

 Principanté de Monaco. Mª Jean Notari, née Jacqueline Hanki, et ses enfants. Céline, Charlotte M. René Croés et Ma. née

M. Frédéric Notari et Ma, née Mortais. leur fils, Matthieu, et Sandrine Notari, Ma Royane Nost-Notari M. Georges Notari. M# Hubert Notari. ses enfants et petits-enfant Les enfants et petits-enfants de

et leur fils. Nicolas

M. (†) et M™ (†) José Notari, Laury Hankl Les familles Notari, Hanki, Tous les parents et alliés,

rappel à Dieu de leur regretté

Jean NOTARI, ingénieur-architecte, diplômé de l'Ecole supérieure d'architecture de Rome, abre du conseil de la Couronne grand officier de l'ordre officier de l'ordre nati

du Mérite chevalier de l'ordre du Mérite de la République italienne lministrateur et ancien préside de la Fondation Hector-Otto.

survenu le 13 juin 1998, à Monaco, di sa quatre-vingt-treizième année, muni des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse a été célébrée en l'église Saint-Charles de Monaco, dans Une messe à sa mémoire sera célébrée : jeudi 25 juin, à 18 h 30, en l'église

**SOUTENANCES DE THESE 67 F HT** la ligne Tart Etudiants 98

Saint-Courles de Monsco.

 M. et M= Bernard et Nora Magnan M. et Me Laurent et Melanie Ses enfants,

Ses petits-enfants, Et ses amis, font part du décès de Andrée THILL, professeur émérite des Universités,

survenu le 9 iuin 1998. e Pastorum musum Damonis et Alphesiboei...

Virgile, Bucolique VIII. Chemin du Pommier, 27300 Bernay.

### Remerciements

M= Gilles Sautter,

Et sa famille, dans l'impossibilité matérielle de répondre individuellement que très pombreuses marques de sympathie qui leur ont été adressées, vous prient de trouver ici l'expression de leur chaleu-

### reuse gratitude.

Anniversaires de décès

- Le 16 juin 1989, à Bastla,

Michel FABRIKANT quittait les siens et ses nombreux arnis Une pensée est demandée à ceux qui

Calloques - Samedi 27 - dimanche 28 juin, 9 heures-18 heures, 13, rue de la Tuilerie, Suresnes. Spiritualité et religions: épreuve personnelle du sens. A Azie, B. Ginisty. Mgr Germain, Fr. Jean, Pr Laszlo, P. Levy, Pr. J. Morris, M. Random, Pir Vilayat. Tél.: 01-42-23-82-02.

Stages ATELIERS D'ECRITURE Sensibilisation, stage d'été,

### Communications diverses

Tel./fax: 01-40-51-79-10.

l'abolition de l'esclavage, film : Toussann-Louverture en présence du réa-lisateur. Jeudi 18 juin 1998, à 20 h 30, 10, rue Saint-Claude, Paris-3. Tél.;

Soutenances de thèse

Très Honorable et les félicitations du jury à l'unanimité. Jury : Mª Mireille Sacotte, MM. Philippe Berthier, Jacques Neefs (directeur), Jean Verrier. Nos abonnés et nos actionnaires, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnet du Monde »,

iquer leur numéro de référence.

- Des romans inachevés. Etnde histo-rique et structurale : thèse soutenue par

Gilles Louys, à l'université Paris-VIII, le

12 juin 1998, et qui a obtenu la mention

irandes Ecoles

rissibilité. nt-Cyr

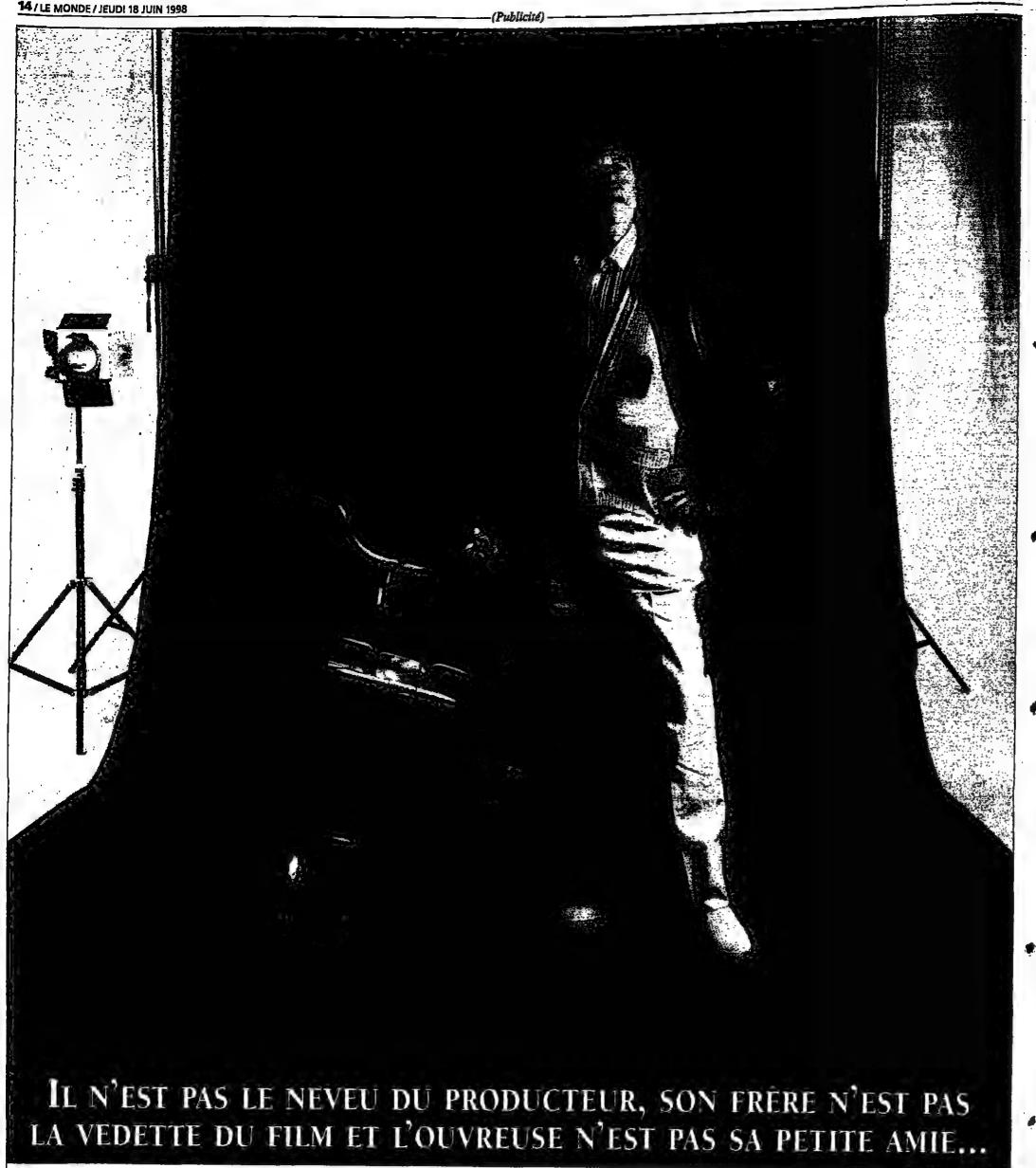

# ...IL TAPERA SIN SUR SON PORTABLE POUR AVOIR SON BILLET SANS FAIRE LA QUEUE.

Pas besoin de relations bien placées pour avoir droit à quelques privilèges. Grâce au service SFR CINÉ réalisé en partenariat avec GALLOGNE, Bernard peut recevoir sur son portable la liste des films et leurs horaires dans plus de 3500 salles en France en tapant simplement CINÉ\* (soit le 2463) sur son portable. Il peut aussi réserver ses places dans plus de 500 d'entre elles et recevoir la

ainsi que l'adresse de la salle choisie. Mieux, Bernard bénéficie d'un accès prioritaire dans certaines salles. Une vraie star, ce Bernard I Et comme il ne passe pas sa vie au cinéma, les services SFR c'est aussi les taxis, les infos, l'annuaire, les spectacles... Pour en savoir plus, appelez le 0800.426.426.

confirmation écrite de ses réservations sur son portable, SFR. LE MONDE DES SERVICES EST À VOUS.

SFR est une marque de Acegetel



"Midnight







75.9

# « Midnight Express » en Equateur

mort. Pourtant, quelques mètres de distance, ce qu'on aperçoît de son corps ressemble à un cadavre, Il paraît s'extraire d'une tombe. Un de ses bras sort d'un trou situé dans le bas d'une porte, marron de rouille ou de peintare. Sa joue droite repose sur le sol crasseux. Un tiers de son crâne à peine émerge du même orifice. Sa tête demeure bloquée dans un axe qui relie son orbite oculaire gauche à son maxillaire inférieur. Il ne pleure pas, il geint.

Pendant quelques secondes, il clôt sa paupière et ses lèvres psalmodiem en silence. Il rouvre son ceil et balaie à plusieurs reprises l'horizon qui s'offre à iui. Il recherche un ami ou un improbable pisonnier qui aurait pitié de lui. Il hude. En ce jour de visite, ses cris se perdent dans le bourdonnement des voix de centaines de personnes qui déambulent et discutent dans les couloirs jonchés de détritus de la prison Litoral de Guayaquil, la ville portuaire équatorieme

Enferné dans le castigo (mitard), il sait que, sans aide de l'extérieur, chaque ieure va accroître sa torture. Le gardien ne veut pas ouvrir la porte à un visiteur. Pour l'en persuader, il faudrait un biliet de 100 000 sicres (100 francs). Exhiber autant d'argent dans un lieu où sa possession permet de rendre l'insupportable simplement affreux serait de la provocation. Il consent, gratuitement, à préciser qu'ils ne sont actuellement que huit prisonniers punis à abîmer encore un peu plus leur cors et leurs sens dans la « prison de la prison » Litoral.

« C'est un lègre, et pour eux c'est encore plus tury dit un détenu. Pour les Nors de les d'une fiction les indicates de la rien d'une fiction les innaments de autres, organiser leur survie et acheter (leur pourriture. Mais, en plus des sévices et de la terreur qu'inflige le leu où ils suffoquentdans la péndibre, ils ne peuvent pas sortir. Is dépendent totalement des autres. «Le castigo? C'est une pièle d'environ 80 mètres carrés, et il put y avoir jusqu'à cinquanta personies. Il y a une misérable aération, mais ni lumière ni eau. Au fond'il y a un trou pour se vider. C'est par là que les rats remontent » taconte Daniel Tibi, un Français'de trente-neuf ans. emprisonné ( la prison Litoral pendant vingt-hiit mois, jusqu'en janvier dernier.

Juste en ace du castigo, à une dizaine de nétres, se trouve la salle de la quarantaine. La vaste pièce, environ 20 x8 mètres, ne comporte aucune ouerture, aucune aération. La punteur qui s'en dégage se révèle enore plus insupportable que l'air empesté qui saisit le visiteur dans le vingt-deux pavillons et les multiples couloirs de l'établissemen; pénitenciaire. « La merde, tu l'iublies; mais le mélange de moisi et de moiteur, ça te reste toujours là , dit un détenu, en plaquant sa naim entre ses deux poumons.

Selon diférentes sources, plus d'une cincuantaine de prisonniers sont attents de tuberculose; au moins trois cents souffrent de pneumone ou de divers problèmes respiratores; et au moins autant sont victmes d'infections intestinales, de dysenteries amibiennes ou de ciliques néphrétiques. Les multiples dermatoses et les peaux dévastés par les champignons ne font l'objet d'aucun décompte. Les carences vitaminiques ouvrent des voies myales aux staphylocoques. Il y a efficieusement deux cas de sida, mais les autorités n'out pas l'intention, selon le docteur Washingion Cruz, l'un des médecins de sement, de procéder à un quekonque inventaire du nombre de séropositifs : «La catastrophe est éhiderte et sa mesure serait into-

Le lieu qui sert de dispensaire ferait penser à une morgue si, parmi la viogtaine de détenus qui y croupissent, en cette journée de mai, dan: les remugies de déjections, quelques-uns n'émettaient des râles incessants. L'inscription « Ei polidinico », en lettres élé-

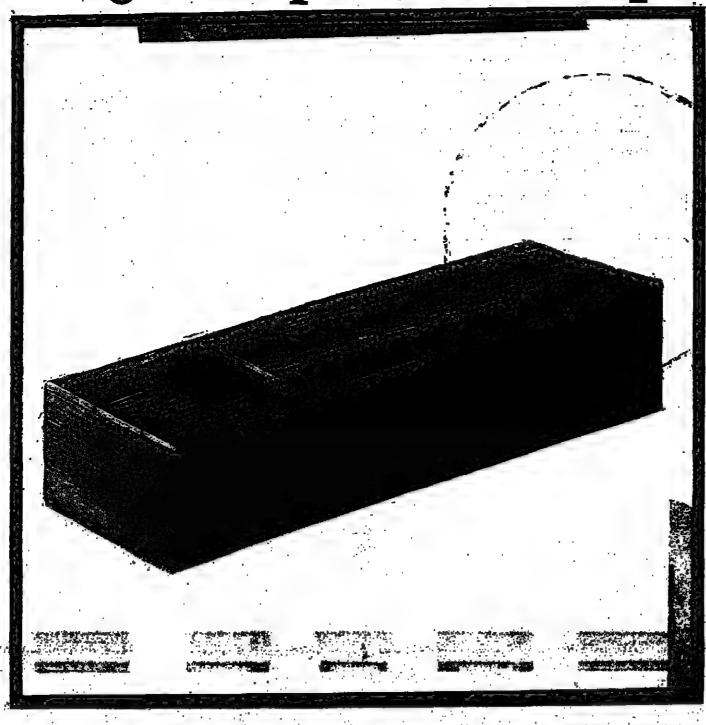

L'arbitraire, l'insalubrité, les épidémies non soignées, la corruption généralisée sont le lot quotidien des deux mille huit cents prisonniers de Guayaquil. Cet enfer carcéral est à l'image d'un système judiciaire qui, au nom de la lutte contre le trafic de drogue, maintient en détention plus d'innocents que de coupables

pour toute ambition que de démentir la vision accablante qui s'étale. Le Centre de réhabilitation sociale de Litoral (c'est son intitulé administratif) ne dispose d'aucun médicament. Les détenus l'affirment et le docteur Cruz le confirme. Il baisse les yeux et lève les bras avec fatalité. Les seules pharmacies qui existent, dans quelques pavillons, sont gérées par des détenus. Dans le cadre de la corruption généralisée et gérée par l'administration pénitentiaire, ils ont pavé pour exercer leur commerce. Les pauvres et les indigents toussent et suppurent sans

ANS la journée, la vermine et les rats se reposent. Ils sont un peu plus discrets et des dizaines de chats se prélassent dans les couloirs et les cellules. Leur pelage teinté de grisaille renseigne sur l'insalubrité des lieux, dont la cuisine-cantine, un pavillon de terre battue au toit largement éventré, donne des haut-le-cœur, même aux crève-la-faim condamnés à s'y rendre. La distribution des brouets dans lesquels surnagent pattes, ailes et têtes de poulet ou des saucisses faméliques s'effectue dans un véritable climat de panique.

«Même dans les camps nazis, ce n'était pas comme ça », ose avancer un prisonnier pour expliquer que la plupart des deux mille huit cents détenus n'y vont jamais. Ils se fournissent dans les multiples tiendas ouvertes dans tous les pavillons. S'ils en ont les moyens, ils se rendent dans les restaurants de la

gantes, à l'entrée de la salle, n'a
pour toute ambition que de
démentir la vision accablante qui
s'étale. Le Centre de réhabilitation
sociale de Litoral (c'est son intitulé
administratif) ne dispose d'aucun
médicament. Les détenus l'affir-

mercredi, samedi et dimanche.
Seuls cinq ou six cents prisonniers ne disposant d'ancune ressource ou de famille sont condamnés, la peur et la faim au ventre, à
consommer la nourriture de l'établissement. Ils s'empoignent et se

L'horreur qu'arrache la quarantaine vient moins des conditions
infra-humaines qui y règnent,
comme dans le castigo, que de son
caractère influctable. Elle est le
point de passage obligé pour tous
les nouveaux détenus. Derrière la
porte d'entrée, constituée de
lourds barreaux, une centaine de
détenus se déplacent dans une
conne indescriptible. Les nouveaux
comprennent vite qu'ils doivent
payer pour tout et se défendre
contre les agressions. Un groupe,

« Le "castigo" ? C'est une pièce d'environ 80 mètres carrés, et il peut y avoir jusqu'à cinquante personnes. Il y a une misérable aération, mais ni lumière ni eau. Au fond, il y a un trou pour se vider. C'est par là que les rats remontent »

halssent pour arracher les quelques morceaux de chair qui auraient échappé à l'avidité de leurs bourreaux. Ils se battent et se bousculent, tout en se protégeant des coups de gourdin que les gardiens distribuent, moins pour instaurer un semblant d'ordre que pour entretenir un climat de terreur. Cela s'accorde parfaitement avec la vue déprimante des bâtiments gris, lézardés ou en ruine de l'établissement, qui semblent, eux-mêmes, anéantis par le lourd climat de cette côte parfaiture.

près de la porte, négocie avec un gardien. Des billets changent de mabre.

Autour de la vaste salle se trouvent des espaces immondes, les biombos, gérés par des détenus, qui reversent des commissions aux gardiens. Le luxe devient alors, après avoir payé, de dormir dans un des lits en béton superposés avec trois ou quatre autres privilégiés du même malheur. Les antres cherchent le repos à même le sol, noir de bourbe et de déchets. Il leur reste alors à repousser inces-

samment les agresseurs attirés par leurs chaussures, leur pantalon,

leur argent ou leur corps. Ils apprement très vité à chasser les rats, dont la taille terrorise même les chats. Mais ils apprennent encore plus vite ce qu'ils doivent payer à l'administration de la prison pour bénéficier de conditions simplement insalubres et dures. Une place dans une celluie de deux personnes dans le pavillon le plus confortable, « atenuado alto », coûte au moins 1000 dollars (6000 francs). Les soizante-quinze détenus de ce pavillon peuvent dans leur infortune, acheter à prix d'or des conditions de détention simplement plus

Le prix d'entrée dans d'autres pavillons, comme «atenuado bajo », est moins élevé, et celui des autres encore moins, mais leur accès se négocie puisque c'est la sortie de la quarantaine qui est payante. Cela ne donne pas pour autant accès à une cellule, même des plus sommaires, où le prisonmer peut se protéger et, moyennant finances, aménager le minimum nécessaire à une détention dont il ignore le terme. Même l'accès au pavillon du fond, le « dos bajo », dont tous les murs des celhules ont été abattus par les détenus pour revendre les parpaings et les briques, est payant. C'est une viale cour des miracles, où même les gardiens répugnent à aller.

En passant par la quarantaine, le détenu découvre que l'argent possède dans cette prison un pouvoir encore plus radical qu'à l'extérieur. La corruption commande, dans l'illégalité la plus criante, l'organi-

sation de la vie quotidienne à un degré qui n'a pas encore atteint tout le pays. En juillet 1997, la sous-secrétaire d'Etat aux affaires sociales, Edith Garcia, appelait à une réforme profonde du système carcéral, « parce qu'm être humain ne peut pas vivre dans les conditions actuelles ». Elle précisait, à la sortie d'un établissement qu'elle venait de visiter, que « 60 % des personnes détenues sont innocentes et que 80 % d'entre elles ont été arrêtées

illégalement ». Cette situation s'accorde avec le fonctionnement chaotique et corrompu du système judiciaire équatorien, qui maintient en détention plus d'innocents que de coupables. Sous la pression des Etats-Unis, Quito a entrepris de conduire une lutte achamée contre le trafic de drogue. La DEA, l'agence nordaméricaine de lutte contre la drogue, verse des primes à la police équatorienne pour toute arrestation liée aux infractions sur les stupéfiants. Et la police équatorienne ne ménage pas sa peine. A l'occasion d'une affaire n'impliquant, par exemple, que cinq personnes, elle en rafle jusqu'à vingt.

OUS ceux qui, de près ou de loin, ont eu le malheur d'être en contact, maigré eux ou à leur insu, avec des narcotrafiquants sont embarqués dans une absurdité dont ils ne reviennent jamais. Au besoin, la police torture pour arracher des aveux. Quatre mois après sa sortie de la prison, Daniel Tibi porte encore les traces des brûlures et des violences qui tui ont été infligées. Le Français a saisi la commisssion interaméricaine des droits de l'homme. « Il s'agit de faire constater la violation des droits fondamentaux et d'obtenir réparation pour détention arbitraire et octes de torture », selon M Arthur Venciant, som avocat.

En fait, dans la plupart des cas, la sans aucun travail d'investigation, les rapports de police ou à extorquer de l'argent aux détenus pour les libérer. Dans le cas de Daniel Tibi, l'ancien ambassadeur de Prance à Quito Laurent Rapin avait dénoncé, en juillet 1997, la justice équatorienne dans un entretien publié par le quotidien Hoy. Le diplomate français, sans se prononcer sur la culpabilité de son compatriote, avait mis en cause le juge Angel Rubio Gay, en charge du dossier, et sa consœur Angelita Alban de Angel: « Ils seraient sérieusement impliqués dans des affaires, des cas de corruption »,

Il ajoutait, pour expliquer le maintien en détention du ressortis-sant français par la juge: « Ma conviction est qu'il s'agit d'un cas de corruption et de violation du droit équatorien et international. Depuis deux années, je suis arrivé à une conclusion très intime: les deux juges qui ont été successivement en charge du dossier attendent et ont

sitendu de l'argent. »

Si des trafiquants sont incarcérés à Litoral, le nombre d'innocents ou de lampistes qui peuplent les cel·lules dépasse l'entendement. Un jeune de vingt-deux ans y est détenu depuis quatre ans, sans jugement, pour avoir fumé un joint de marijuana – une infraction banale, confessée par Bill Clinton lui-même pendant sa campagne électorale en 1994.

Les innocents et les coupables attendent désespérément d'être jugés. Dans la prison de Guayaquil, 80 % des détenus le sont pour des motifs liés à la drogue et 84 % d'entre eux sont maintenus en détention sans jugement, pour une durée moyenne de trois ans et demi à quatre ans. En Europe, en prenant en compte les ultimes recours, comme la cassation en France, ce taux n'excède pas 40 %. Selon les périodes, entre cinq et huit détenus meurent chaque semaine à la suite de violences ou de maladie, au Centre de rébabilitation sociale de Guyaquil. Cela tient presque du miracle. L'arbitraire, l'indécence et la corruption qui y règuent sont une honte, reflet de ce que l'Equateur peut produire

> Alain Abellard Dessin : Michel Galvin



# Education: réforme ou réformettes? par Edgar Morin

Claude Allègre me propose de présider un « conseil scientifique » voué à faire des suggestions pour l'enseignement des connaissances dans les lycées. A ce conseil – à qui je fus imposé et qui me fut imposé -, j'ai soumis le problème en ces

- Le défi de la globalité, de l'inadéquation de plus en plus ample, profonde et grave entre un savoir disciplinaire spécialisé (donc, en fait, fragmenté en éléments disjoints) et des réalités ou problèmes de plus en plus polydisciplinaires, transversaux, multidimensionnels transnationaux, giobaux, plané-

- La non-pertinence de notre mode de connaissance et d'enseignement qui nous apprend à séparer (les objets de leur environnement, les disciplines les unes des autres) mais non à relier ce qui pourtant est tissé ensemble. Or une intelligence incapable d'envisager le contexte et le complexe planétaire devient aveugle et irres-

- La possibilité de commencer à répondre à ce défi grâce au développement des sciences polydisciplinaires concernant le monde, la terre, la biosphère, l'humanité, et grace à un renouveau de la culture humaniste en puisant à ses sources

Aujourd'hui, après remise de mon rapport, et dégagé du cadre seulement lycéen, je pense pouvoir formuler en mon nom propre une suggestion de réforme du savoir valable pour l'enseignement supérieur et secondaire.

Les finalités sont bien connues et formulées depuis longtemps: « Plutôt une tête bien faite qu'une tête bien pleine » (Montalgne); prendre conscience de la condition humaine: « Notre véritable étude est celle de la condition humaine» (Rousseau, L'Emile); faire de l'école aussi une école de la vie : « Vivre est le métier que je lui veux apprendre » (L'Emile); en refaire une école de citoyenneté.

Une tête bien faite: il s'agit de

de lier le savoir au doute, l'aptitude à intégrer le savoir particulier dans un contexte global et dans sa propre vie, à se poser les problèmes fondamentaux de sa propre condition et de son propre temps. La connaissance progresse principalement non par sophistication, formalisation et abstraction, mais par capacité à contextualiser et à globaliser - aptitude qui, dès lors, devient un impératif d'éduca-

Ce qui peut aider à former une tête blen faite aujourd'hui, c'est le nouvel esprit scientifique qui se dé-

à celui des sciences anthropo-sociales qui permettent d'enseigner l'humanité dans son unité anthropologique et ses diversités individuelles et culturelles, ainsi que dans sa communauté de destin propre à l'ère planétaire, où tous les humains sont confrontés aux mêmes problèmes vitaux et mor-

L'école de vie : une des missionsclés de l'enseignement secondaire est de sauvegarder la culture des humanités en en révélant la fécondité. La littérature et la poésie doivent être considérées comme

Selon notre perspective, la culture scientifique apporterait ses connaissances à la culture générale, laquelle apporterait ses interrogations et réflexions à la culture scientifique

veloppe dans les sciences polydisciplinaires et qui conduit à relier, contextualiser et globaliser sans perdre le concret ni l'analyse.

La condition humaine: son étude ne relève pas seulement de l'éclairage des sciences humaines, de la réflexion philosophique et de la description littéraire. Elle relève aussi des sciences naturelles. Depuis quelques décennies, cosmologie, sciences de la terre, écologie ressuscitent les « objets naturels » qui suscitent nos grandes interrogations: dans quel monde vivonsnous, d'où venons-nous, où ailonsnous? Leurs données nous permettent de situer la double condition humaine, naturelle et méta-naturelle : nous sommes enfants du cosmos, formés des particules, atomes, molécules du monde physique, enfants de la terre qui a engendré la vie, enfants de l'évolution biologique et, en même temps, séparés du cosmos et de la vie par notre pensée, notre conscience, notre culture.

Cet apport de la culture scientifique peut donc désormais se lier à celui de l'histoire comme mode de

des écoles de la langue mais surtout, avec le cinéma, comme des écoles de la vie. Les œuvres sont. de plus, des écoles de la complexité humaine où l'on découvre la multiplicité intérieure d'une même personne, les transformations de personnalités emportées dans le torrent des événements et, par là même, des écoles de la compréhension humaine. Littérature, poésie, arts, musique, cinéma constituent des écoles de la qualité poétique de la vie en introduisant aux émotions esthétiques, aux émerveillements et aux émotions poétiques profondes. C'est évidemment la poésie elle-même qui nous apprend à considérer poétiquement le monde.

La philosophie n'est pas une discipline, c'est une puissance d'interrogation et de réflexion qui porte. sur les connaissances, la condition humaine, les grands problèmes. La philosophie, rétrécle corporativement en une quasi-discipline refermée sur elle-même, doit renouer avec la mission qui fut la sienne depuis Aristote jusqu'à Bergson, sans

sie, psychologie, philosophie devraient converger pour devenir école de la compréhension. Nous vivons dans un monde d'incompréhension non seulement entre étrangers, mais aussi entre proches et intimes. C'est à partir de la compréhension que l'on peut lutter contre la haine, le mépuis, le

L'école citoyenne : le rôle de l'histoire nationale doit être pleinement rétabli dans son sens formateur. Ses trois mythes fondateurs Vercingétorix le Gaulois, la latinisation civilisatrice et Clovis le Franc - doivent être associés pour révêler le fondement métis et syncrétique de l'idée de France. On devrait montrer que la France se constitue par un processus multiséculaire de francisation progressive qui, provincialisant des ethnies au départ très hétérogènes, a pu, à partir de la III République, permettre à des enfants d'immigrés de s'incorporer l'identité française. Elle permettrait ainsi l'intégration, dès l'enfance, dans l'ensemble complexe et vivant que constitue la patrie. L'histoire nationale ne peut enfin se comprendre Isolée de l'his-

toire européenne. Il faut surtout tirer toutes les conséquences de la prise de conscience qu'il n'y a pas de processus déterministe inéluctable vers un progrès nécessaire. L'histoire est soumise aux accidents, perturbations et, parfois, terribles destructions de masse de populations ou civilisations. Les religions, mythes, idéologies ne peuvent plus être considérés comme des « superstructures » mais dans leur pouvoir et leur emprise sur les esprits humains. Il n'y a pas de « lois » de l'histoire, mais une dialectique entre l'économique, le sociologique, le technique, le mythologique, l'imaginaire. Il n'y a plus de progrès promis ; il ne peut advenir que par l'action volontaire et

consciente des humains. Selon notre perspective, la culture scientifique apporterait ses connaissances à la culture générale, laquelle apporterait ses inter-

rogations et réflexions à la culture scientifique: ainsi des nouvelles humanités pourraient émerger du commerce entre les deux cultures.

Il faudrait instituer dans toutes les universités et facultés une dime épistémologique ou transdiscipilnaire qui prélèverait 10 % du temps des cours pour un enseignement nmun portant sur les présupposés des différents savoirs et sur les possibilités de les faire communiquer. On peut envisager aussi l'institution, dans chaque université, d'ateliers voués à des problématiques complexes et transdisciplinaires. Seion cette logique, on réorganiserait l'université en y instimant de nouveaux départements scientifiques ou facultés consacrés aux « objets globaux » permettant d'intégrer les disciplines dans leurs contextes naturels.

Dans l'enseignement secondaire, les programmes devraient être remplacés par des guides d'orien-

Je doute qu'une telle; réforme puisse être entreprise aujourd'hui. Des forces extrêmement puissantes - haut mandarinat, grand syndicat, corporatismes disciplinaires - s'y opposent. L'ilée d'une réforme de pensée semble impensable à ceux pour qui le séfi de la complexité est invisible. Tous les projets de réforme ont, jusqu'à présent, tourné autour d'un trou noir qui, pourtant, concerne le besoin profond de l'enseignement. celui de la réforme de pensée. Aujourd'hui, les problèmes de l'éducation sont réduits au quantitatif; davantage de crédits, d'enseignants, d'informatique, etc. Et en même temps: moins de contraintes, moins de matières au programme, moins de charges.

Tout cela est, certes, nécessaire. Il faut plus de crédits, plus d'enseignants, des classes moins nombreuses, des réformes de recadrage, de dégraissage, de fexibilité,

Je doute qu'une telle réforme puisse être entreprise aujourd'hui. Des forces extrêmement puissantes - haut mandarinat, grand syndicat, corporatismes disciplinaires – s'y opposent

tation qui, loin de supprimer les disciplines, les situeralent dans les nouveaux contextes.

La réforme ainsi envisagée serait nécessairement inséparable d'une régénération culturelle, elle-même inséparable d'une régénération de la laîcité française. Notre laicité du début du siècle offrait comme solution aux problèmes la science, la raison et le progrès. Or la nouvelle laïcité doit problématiser la science et la raison en opposant la rationalité ouverte à la rationalisation close; elle doit problématiser le progrès qui dépend non d'une nécessité historique, mais de la volonté consciente des humains. Une laïcité régénérée renouerait avec l'esprit de la Renaissance qui fut celui de la problématisation de d'allégement, de robinetterie. Mais les modifications quantitatives et institutionnelles seules ne seront que réformettes qui finalement occulteront encore plus la nécessité de la réforme de pensée.

1270

2500

2012

460.0

721 1 1 1 2

Section 1

La laborieuse

intention

d'une justice

international c

BLEED TREE Marie 2

Il s'agit d'une réforme non pas programmatique, mais qui concerne notre aptitude à organiser la connaissance. C'est une nécessité historique : on ne peut combattre le dépérissement démocratique oul suscite, dans tous les champs de la politique, l'expansion de l'autorité des experts de tous ordres qu'en formant des citoyens capables d'affronter ès problèmes de leur temps.

Edgar Morin et directeur de recherche émérite at CNRS.

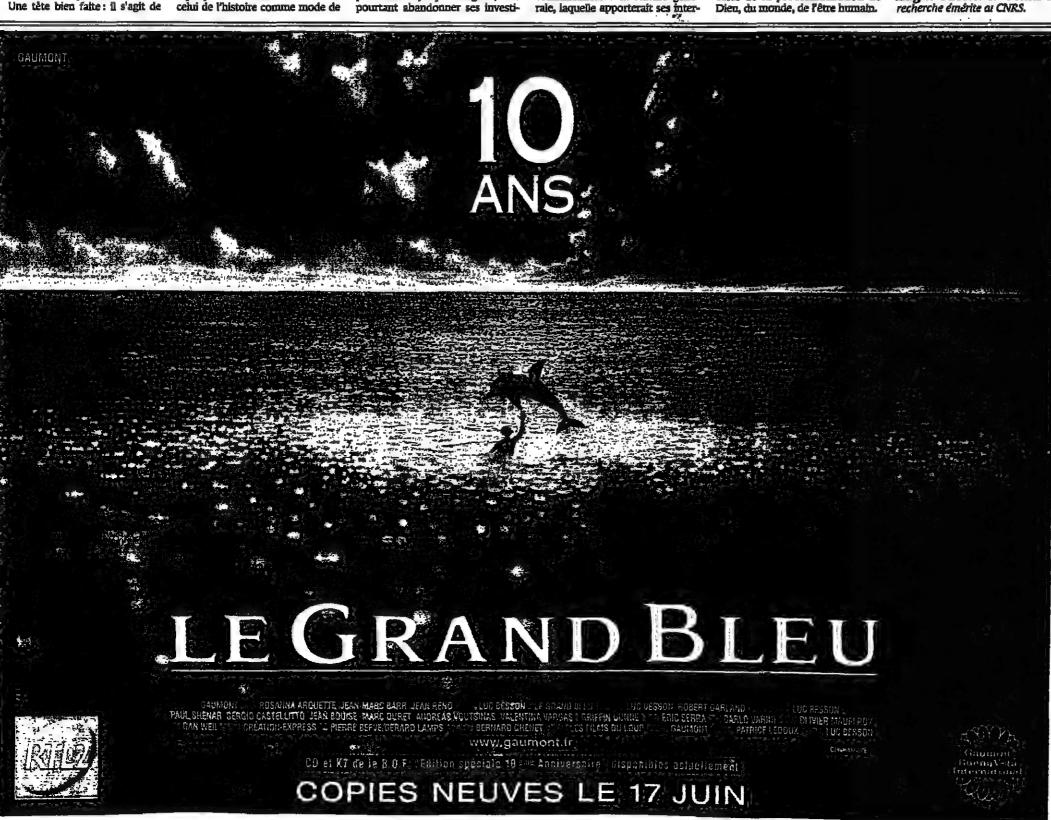



Thie terre de mission

hagrin par H

# L'Asie, terre de mission du christianisme

...

PAR sa puissance démographique et économique, par sa diversité religieuse et culturelle, l'Asie, aujourd'hui en proie à de nouvelles convulsions, fascine depuis toujours le christianisme. Mais devant l'extrême faiblesse de l'implantation chrétienne dans ce continent (sauf aux Philippines et au Vietnam, en raison de la colonisation espagnole et française), n'y a-t-il quelque paradoxe, voire avengiement, à affirmer que « Jésus-Christ, né en Asie, est asiatique », comme cela a été répété à satiété au cours du premier synode des évêques de ce continent qui vient de s'achever au Vatican?

Le christianisme a manqué sa chance en Asie au XVI siècle, quand des jésuites comme François Xavier (1506-1552) ou Matteo Ricci (1552-1610) sont allés convertir - en Chine, au Japon, en inde - des populations avides de connaître l'Occident. A la manière des Pères de l'Eglise et des théologiens médiévaux (Thomas d'Aquin) qui avaient marié l'héritage chrétien à la pensée grecque et occidentale, ces pionniers avaient réussi à rapprocher l'Evangile des « rites » chinois ou confucéens. Mais les persécutions frappant les premières communautés chrétiennes de Chine et du Japon ont conduit Rome, au siècle suivant, à condamner les rites locaux. Cette « querelle des rites » fut, pour partie, à l'origine du rendez-vous manqué entre le chris-

Comment, au XXI siècle, renouer avec le fil de cette histoire, interrompue malgré l'expérience exceptionnelle que fut, par exemple, l'évangélisation de la Corée, au XIXº siècle, par des lettrés chinois héritiers de Matteo Ricci ? Le synode des évêques d'Asie avait pour tâche de répondre à cette question qui touche un continent où les crises politiques se conjuguent à une sécularisation hâtive et massive, où le développement vertigineux de quelques pays cohabite avec la persistance d'une effroyable pauvreté, où une tradition de tolérance est menacée par les crispations politico-religieuses, par la montée foudroyante des sectes, par la radicalisation de certaines formes d'islam et d'hindouisme.

L'obsession de la Chine poursuit l'Eglise de Rome et son chef, comme si le géant asiatique était l'ultime théâtre d'affrontement des deux grands systèmes « idéologiques » du XX siècle. Au récent synode, les évêques de Hongkong et de Taiwan ont témolgné de la progression du christianisme en Chine (environ dix milijons de fidèles), des souffrances de l'Eglise « clandestine » et de la volonté de réconciliation d'une partie de l'Eglise « officielle », créée par le régime après la révolution maoiste et la rupture des relations avec Rome. Pékin continue de faire de l'abandon des relations entre le Vatican et Taïwan le préalable à une régularisation, mais les évêques de la région, comme les émissaires du pape en Chine, savent que Taiwan n'est ou un prétexte et qu'en vérité l'élais ne supporte pas de , ... rival idéologique. Pendant la durée du synodogique ; Rome, les fainteuils des deux évêques « officiels » chinois, Mgr Matthias Duan Yinming et Mgr Joseph Xu Zhixuan, nommés par Pie XII avant 1949 et invités par Jean Paul II, sont restés

symboliquement vides. Si les minorités chrétiennes du Japon et de Corée jouissent d'une liberté totale, la contrainte reste sévère au Vietnam et elle l'est de plus en plus au Népal et au Pakistan, où, début mai, un évêque, Mgr John Joseph, n'a pas trouvé d'autre forme de protestation que le sui-cide pour riposter à une nouvelle législation sur le blasphème. Preuve supplémentaire des menaces qui pèsent sur la liberté religieuse, le

sur la situation des chrétiens de Chine, du Timor ou du Vietnam, sur l'intégrisme islamique au Pakistan, sur la répression en Indonésie ou au Tibet, sur la reprise des essais nucléaires en Inde. Le pape sera-t-Il plus libre de traiter ces tensions dans ?« exhortation » qui, selon la tradition, reprendra les « propositions » du synode (res tées secrètes) et qu'il ira présenter probablement en Inde, aux Philippines et peut-être - beaucoup l'espèrent - à Hongkong.

UNE APPROCHE « MOINS ARROGANTE »

Les défis principaux pour le christianisme en Asie restent la confrontation avec les autres traditions (bouddhisme, hindovisme, islam, etc.) et, comme au XVI siècle, la transmission du message chrétien dans des cultures (« inculturotion ») où les conceptions de l'homme et du temps sont si éloignées de celles de l'Occident, où le spirituel et le temporel ne se distinguent pas aisément, où le perfectionnement individuel est préféré à la notion de «salut» de l'âme. mment des dogmes chrétiens hérités, depuis deux mille ans, d'une histoire proche-orientale et européenne pourraient-ils être transmissibles à la mentalité asiatique?

Sans transiger avec l'originalité de la foi chrétienne et les tâches d'évangélisation, l'urgence d'un dialogue avec les cultures et les religions locales a été réaffirmée par tous les évêques d'Asie présents à Rome. C'est un progrès considérable pour un christianisme longtemps identifié à la religion du colonisateur. Cette ouverture maîtrisée porte la marque du travail de grands théologiens comme le Sti-Lankais Aloisius Pleris, les Indiens Michael Amaladoss ou Ray-

mondo Panikar, qui, avec des accents différents réclament depuis longtemps une théologie pro-prement assatique, mais sans syncrétisme, exchant les propositions de « logos unique », de Dien commun à toutes les religions assatiques.

Comment effacer en Asie l'image d'une religion chrétienne « étrangère » ? Comment favoriser une sphimalité chrétienne plus proche des modèles religieux traditionnels? Comment conciller l'affirmation que Jésus-Christ est le « seul souveur » de l'humanité avec la reconnaissance d'une pluralité de « voies » pour le salut ? Le synode de Rome n'avait pas l'ambition de résoudre toutes ces contradictions. Mais un accord s'est réalisé sur l'orgence d'une présentation « moins arrogante » de la foi chrétienne, selon Perpression d'un évêque indien, Mgr Vale nan D'Souza, et d'un emploi de « catégories intellectuelles » plus faciles à assimiler dans les

L'effort d'« inculturation » passe par une plus grande « autonomie » des Eglises locales par rapport à Rome. Quelques voix indiennes, indonésiennes, japonaises ont demandé que la «confiance» leur soit enfin accordée par une Curie romaine encore trop occidentale par sa composition et son fonctionnement. Des évêques ont avoué l'extrême humiliation que représentait pour eux la nécessité de soumettre au Vatican leurs traductions de textes liturgiques. N'est-ce pas au prix d'une « gradualité » dans l'annonce de la foi chrétienne et d'une « autonomie » plus large de fonctionnement que le christianisme en Asie pourra, au troisième millénaire, réussir son décollage?

Henri Tincq

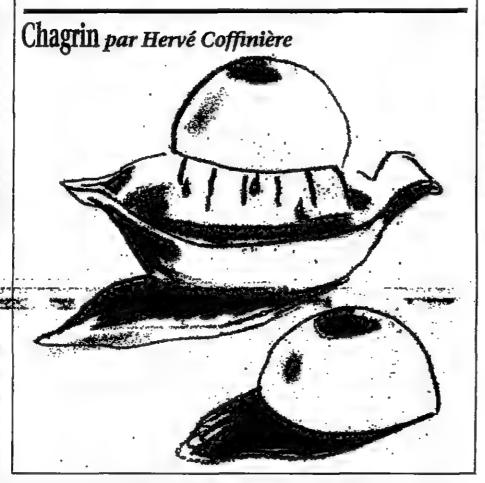

### La laborieuse invention d'une justice internationale

Suite de la première page

Or, les Etats-Unis et l'état-major de l'OTAN sont réticents à arrêter les accusés. Il n'est guère imaginable qu'ils autorisent des policiers internationaux à accomplir les tâches qu'ils ne confient pas à leurs unités d'élite.

Le procureur a, ensuite, un rôle crucial : c'est la deuxième leçon de ces quelques années d'existence des TPI. Mandaté par le Conseil de sécurité de l'ONÚ, il est supposé mener ses investigations en toute indépendance et peut accuser quiconque d'un tel crime. Le procureur a toutefois des limites d'action différentes en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Dans le cas du TPIY, il a carte blanche sur la période des crimes, et peut aujourd'hui poursuivre les auteurs d'exactions au Kosovo. Dans le cas du TPIR, une date d'expiration a été fixée (31 décembre 1994), ce qui lui Interdit d'accuser Kigali pour les crimes contre l'humanité perpétrés au Zaïre en 1996 contre

les réfugiés hutus. Les « Etats-pilotes » de la conférence de Rome et les organisations humanitaires réclament une indépendance totale du procureur, qui pourrait initier des enquêtes, lancer des accusations, sans limite territoriale ou temporelle, afin que

plus jamais un criminel de guerre

ne se sente à l'abri. La troisième leçon porte sur le rôle des Etats. Si le Canada, les pays d'Europe du Nord (Allemagne, Scandinavie et Pays-Bas) et la Grande-Bretagne, depuis l'élection de Tony Blair, sont favo-rables à une action déterminée contre les criminels de guerre, d'autres pays entravent l'action des tribunaux par défense fervente de l'idée de souveraineté nationale ou par crainte que leur armée soit un jour accusée de crimes de guerre.

SOUTIEN AUX ACCUSES

Il n'est pas surprenant que la Serbie et la Croatle protègent leurs citoyens recherchés, puisque les chefs de guerre demeurent à la tête de ces pays. Le problème devient plus sérieux lorsque les pays de la région soutiennent les accusés, comme le firent le Zaire et le Kenya. Et la question devient brûlante lorsque des pays comme la France s'opposent aux TPI, alors qu'ils contribuent à une action de paix et prétendent incarner la défense des droits de l'homme. Paris a ainsi refusé que ses militaires témoignent des exactions qu'ils avaient vues durant leurs missions et est réticent à arrêter les criminels

Des responsables assurent que cette position a évolué, ce qui ne s'est pas encore traduit par des actions déterminées sur le terrain ou à la barre des tribunaux. Les Etats-Unis ont l'attitude la plus paradoxale, puisqu'ils soutiement les TPI mais s'opposent à une Cour permanente, donnant ainsi prise à l'accusation d'utiliser les tribunaux existants pour des raiidéal de justice. Le bilan des tribunaux de La

Haye et d'Arusha est donc en demi-teinte. Le procureur Louise Arbour a su prouver que son rôle est primordial et qu'elle doit être indépendante des pouvoirs politiques. L'ONU a, en revanche, une nouvelle fois, démontré son incompétence (lenteur des procédures, atermoiements politiques, scandales financiers). Les juges, réunis en assemblée générale, viennent de prendre des décisions en faveur d'un meilleur contrôle des témoins – après des soupçons de fabrication de témoignages, notamment par Kigali -, d'une sélection plus rigoureuse des avo-cats de la défense - après des accusations de corruption et, plus grave, de communication de noms de témoins dont l'identité était. protégée -, et d'une accélération des procédures - notamment que verdicts et peines soient simulta-

UN AVEL HETENTESANT

Deux verdicts out été rendus à La Haye et un seul à Arusha. Autant dire que les tribunaux ont peu contribué à la réconciliation dans ces pays déchirés, alors que procès et condamnations devaient favoriser les processus de paix en faisant la lumière sur les atrocités et les responsabilités. Les plus vifs succès des TPI sont les avenz de Drazen Erdemovic, un soldat de l'armée serbe qui a raconté les tueries de Srebrenica, en 1996, à La Haye, et surtout de Jean Kambanda, le premier ministre hutu de l'époque du génocide.

« Je plaide coupable, monsieur le président » Cette phrase de M. Kambanda, le 1º mai 1998, à la

sons politiques sans défendre un barre du TPIR, est un tournant pour la justice internationale. Il va aider le parquet à prouver la culpabilité de Théoneste Bagosora et des autres. Il a recomm l'existence du génocide nié par la communauté hutue. Le procureur a travaillé neuf mois, depuis son arrestation, à cet aveu retentissant. Il n'est plus complètement irréaliste d'imaginer qu'un jour, s'ils sont arrêtés, un Karadzic ou un Miadic témoignent, grâce à la détermination d'un procureur,

contre un Milosevic. Les TPI sont en train d'inventer un droit pénal international qui servira à la future Cour permanente. Chaotique, leur travall est néanmoins précleux. Les juristes ont désormals une idée plus claire de la façon dont devrait fonctionner la Cour. Les victimes de ces guerres continuent néammoins de critiquer violemment les TP1. Elles n'ont pas le sentiment que la justice internationale progresse. Les principaux accusés restent libres (ex-Yougoslavie). Les procès

tardent à s'ouvrir (Rwanda). Dans ces deux régions du monde, la haine et le négationnisme sont des plaies ouvertes. D'où la nécessité d'une Cour pénale internationale qui lancerait des actes d'accusation dès l'existence des crimes, sans attendre un processus guerrier irréversible. Elle pourrait même, si elle bénéficie d'une farouche indépendance et du soutien des Etats, être crainte par les criminels en puissance. Selon ses partisans les plus idéalistes, une telle Cour pourrait éviter au monde de voir les atrocités de ce siècle se répéter indéfini-

Rémy Ourdan

21 bis, RUE CLAUDE-BERNARD - 75242 PARIS CEDEX 05 Tél. : 01-02-17-20-00. Télécopieur : 01-42-17-21-21. Télex : 206 806 F Tél. relations cliantille abonnés : 01-42-17-32-90

ÉDITORIAL

# Drogues: le vrai débat

« problèmes posés par dangerosité des drogues », révélé dans nos éditions du 17 juin est à marquer d'une pierre blanche. Pour la première fois en France, ce débat à haute pesanteur idéolo-Eidne as bonaop z,entseex em des bases aussi objectives que l'état actuel des avancées de la science le permet. On raisonne enfin sur la pharmacologie des substances et non plus sur les lmages préconçues, sociales, culturelles et politiques qu'elles vildent.

Cette nouvelle approche, qui permet en particulier de resituer la réelle nocivité de l'alcool et du cannabis, met en lumière les incohérences du dispositif législatif actuel, sanitaire et répressif, de intte contre la consommation de drogue. Elle souligne à quel point la distinction qui est faite entre drogues licites et illicites ne repose pas sur des bases scienti-fiques. Comment peut-on raisonnablement soutenir qu'il est légal de consommer la quantité d'alcool que l'on souhaite et qu'il est interdit de famer du cannabis, fût-ce quelques milli-

Mais la pharmacologie ne peut, à elle seule, résumer l'ensemble des problèmes l'és à la consommation de drogues. La dangerosité d'un produit tient aussi à la manière dont il est introduit dans l'organisme : de ce point de vue, l'injection demeure le mode d'administration le plus dangereux. Il importe également de tenir compte du contexte économique et socio-culturel. Quoi de commun entre l'adulte alsé et inserré socialement qui

E rapport sur les fume un « pénard » ou « suiffe » « problèmes posés par de la cocalne et un jeune marginaîlsé qui cherche à tout prix à

mer du crack? Dans son rapport, Bernard-Pierre Roques rappelle le principe éthique énoncé par Spino-za: « L'effort pour se conserver est le premier et unique fondement de la vertu. » Pour s'exercer, cette force vitale doit s'appuyer sur une satisfaction d'être. Or, rappelle le rapport, « le développement rapide des sociétés industrielles a rompu l'équilibre en pronunt comme verta l'individualisme forcené et la performance comme passeport obligatoire de la reconnaissance sociale ». Comment s'étonner, dès lors, qu'amplifiant les situations conflictuelles sociales, familiales et scolaires, les plus démunis psychologiquement perdent l'estime d'eux-mêmes? Ne faut-il pas repenser le débat à cette aune en convenant que c'est sur un tel terrain qu'ont pu prospérer les pourvoyeurs et les trafiquants de drogues?

Politiquement symbolique, la question de la dépénalisation de la consommation des « drogues douces » est accessoire du point de vue de la santé publique. Autrement plus redoutable pour les pouvoirs publics est de savoir comment lutter efficacement contre les polytoxicomanies et contre ces maux endémiques que sont l'alcoolisme et le tabagisme tout en prenant soin de distinguer entre un usage « récréatif », voice culturel s'agissant du viu, et l'abus qui engendre des états de dépendance. N'en déplaise aux lobbles qui ne manqueront pas de se manifester, il s'agit-là d'un débat essentiel.

Scilloude est disc par in SA LE MORTOR tear de la réduction : Béloiy Plemei la la réduction : Jean-Yves Litemesa, Robi

aixe général de la rédaction : Alain Pourme Médiant: Thomas Foresta

nce : Alain Minc, président ; Gérard Courtois, viot

Le Minude tot édibé par la SA Le Monde. de de la sociéé : cont uns à compter du 10 décemb : 961 000 E. Actionantes : Société étalie « Les védat Capital social: 961 000 E. Actionautres: Société delle « Les récusceus un promi-Aumonitée (Récest Boom Milly, Société Acapyer des location de Minnie Le Monde Emreprises, Le Monde lucada. Le Monde Presse, léus Presse, Le Monde Prévoyanos, Clande Bernard Participa

### IL Y A 50 ANS, DANS Se THORRE

### Conflit social à Clermont-Ferrand

CE MATIN, à Clermont-Ferrand, les pouroarlers ont repris avec les syndicats ouvriers. Entre le « superpréfet », M. Berteaux, et les représentants des trois organisations CGT, Force ouvrière et CFTC-, se débattent les conditions d'un règlement du conflit des usines Bergougnan et de la grève de protestation devenue à peu près générale. Le sang-froid reprend ses droits après la bataille de l'évacuation et ses suites qui, hier encore, ont entretenu la fièvre de la rue. Les incidents d'hier paraissaient l'effet d'une tactique délibérée de harcèlement ».

Dans quelle mesure les événements de Clemont se relient-ils à quelque plan général d'agitation? On fait état à ce propos de l'article publié dans l'organe du Kominform, le journal Pour une paix durable, par M. Secchia, secrétaire général adjoint du Parti communiste italien, qui recommande au parti et aux syndicats de « coordonner » les mouvements isolés et de « lier chaque jour plus étroitement la grève économique à la grève

Pour s'en tenir aux faits, on notera que la CGT réunit, cet aprèsmidi. sa commission administrative afin d'envisager les développements de l'affaire clermontoise. Sa thèse, exprimée par le communiqué de son bureau, revient à incriminer les « provocations » du gouvernement, accusé de « violer le droit de grève » en mettant « les forces policières au service des grands capitalistes ». Jusqu'à nouvel ordre son appel à la « solidorité ouvrière » ne va pas jusqu'à une démonstration générale par un arrêt limité du travail que l'on prête cependant à M. Hénaff l'intention de proposer à la commission. (18 juin 1948.)

Ce Monde sur tous les supports

Télématique: 3615 code LEMONDE Documentation sur Minitel: 3617 code LMDOC ou 68-36-29-04-56

Le Monde sur CD-ROM: renseignements par téléphone, 01-44-08-78-30

Index et microfilms du Monde : renseignements par téléphone, 61-42-17-29-33 Le Monde sur CompuServe : GO LEMONDE Adresse Internet : http://www.lemonde.fr

Films à Paris et en province : 08-36-68-03-78



tiques, ils sont désormais sommés par le nouveau président, Kim Dae Jung, de se restructurer. Mercredi 17 juin, la Fédération des industries consermes a déclaré accepter les réformes deman-

dées. ● LES BANQUES, qui ont financé sans limites l'expansionnisme des groupes, doivent annoncer samedi les noms des entreprises industrielles contraintes à la liquidation. Une quarantaine serait concernée. • LES CINQ PRINCIPAUX CHAEBOLS ont déjà annoncé des plans de désendettement et de recentrage sur un plus petit nombre d'activités. Ces plans n'ont

guère convaincu les analystes. © CES MESURES entraîneront la suppres-sion d'au moins 10 % des emplois et suscitent une vive tension sociale dans certains groupes.

# Les groupes coréens sont prêts à des liquidations et à des échanges d'actifs

Pris dans la tourmente asiatique et soumis à la pression du nouveau pouvoir politique, les chaebols ont accepté, mercredi, les demandes gouvernementales. A la clé : recentrage sur quelques métiers, désendettement et suppressions d'emplois

SEOUL

de notre envoyé spécial Le 20 juin, les banques sud-coreennes annonceront les noms des sociétés mises en liquidation forcée en raison de leur situation financière. Longtemps, elles ont été solidaires des grands conglomérats - chaebols - auxquels les gouvernements successifs leur avaient demandé de prêter sans compter pendant la période de croissance. Les voilà maintenant sommées par le nouveau président, Kim Dae-jung, de ne plus soutenir les entreprises non viables. Porté au pouvoir après le début de la crise asiatique, il affiche une volonté réelle de moderniser l'économie du pays. Les banques elles-mêmes devront

### Les plans des cinq principaux chaebols

- attirer 8,5 milliards de dollars de capitaux étrangers ; - se recentrer sur cinq activités principales: automobile, construction, électronique, industrie lourde et finance; - réduire le taux d'endettement sur fonds propres de 533 % à 307 % en 1998 et à 194 % fin 1999. Samsung:

 attirer 5 milliards de dollars de capitaux étrangers ; - se recentrer sur cinq activités principales, dont électronique, finance et automobile; - réduire le taux d'endettement de

265 % en 1997 à 197 % fin 1999. Daewoo: attirer 7 milliards de dollars de

capitaux étrangers ; - réduire le nombre de filiales de 37 à 20 : se recentrer sur l'automobile,

l'industrie lourde, le commerce et développer à l'international Daewoo Electronics, Daewoo Telecom et Daewoo Securities; - réduire le taux d'endettement de 413 % en 1997 à 167 % en 1999 et à

40 % en 2000. LG (ex-Lucky Goldstar): - attirer 6,5 milliards de dollars de capitaux étrangers ; - se recentrer sur trois ou quatre activités, dont électronique, finance, chimie :

- réduire le taux d'endettement de 343 % en 1997 à 199 % en 1999. SK (ex-Sunkyong): - attirer 5 milliards de dollars de

capitaux étrangers ; - reduire le nombre de sociétés du groupe de 45 à 10; se recentrer sur quatre secteurs : énergie-chimie, télécommunications.

 réduire le taux d'endettement de J68 % en 1997 à 200 % en 1999.

construction-distribution.

rendre des comptes, a d'ailleurs prévenu le président coréen. Quant aux restructurations annoncées ces dernières semaines par les chaebols, a-t-il déclaré mardi 16 juin,

elles « doivent aller plus vite ». Son pouvoir renforce par la victoire de son parti aux élections municipales du 4 juin, Kim Dae-jung semble décidé à purger « Korea Inc » de ses vices. Mais, entre le mécontentement social relatif aux licenciements, les exigences du FMI et le souci de ne pas trop fausser les lois du marché ni saper la compétitivité internationale des grands groupes, il va devoir jouer serré.

Selon des sources bancaires citées par la presse coréenne, les banques devraient demander la liquidation de près de 40 grandes sociétés, appartenant pour la plupart aux quelque 30 chaebols coréens. Les cinq grands, Hyundai, Samsung, Daewoo, LG (ex-Lucky Goldstar) et SK (ex-Sunkyong), ne seront pas épargnés : chacun devra se débarrasser de deux à cinq filiales. Quatre groupes actuellement maintenus artificiellement en vie grâce à l'injection de prêts d'urgence seront « débranchés ». Le sort de Ria et de Hanbo Steel, qui font l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, sera fixé plus tard.

En attendant, les chaebols vendent au plus offrant. Surendettés, avides d'expertise occidentale, de devises ou tout simplement de liquidités, les plus gros ont pris l'initiative. Samsung Heavy Industries a cédé à Volvo, pour 700 milllons de dollars (environ 4,2 milliards de francs) sa division matériei de construction. Dans l'électronique, le chaebol va se désengager de la société mixte établie avec Hewlett-Packard en Corée et envifabricant américain de PC racheté l'an dernier. Daewoo Motor est en discussion avec General Motors (GM) qui pourrait prendre de 30 % à 50 % de son capital. LG va mettre en faillite Zénith, le fabricant de téléviseurs américain, pour en faire une filiale. Le groupe Hanhwa, huitième chaebol du pays, vient de cé-der, pour 874 millions de dollars, à l'américain AES une des plus grosses centrales électriques du

« Tout est à vendre, et pas très cher car les vendeurs ont besoin de vendre, les sociétés ont une rentabilité faible et le won est déprécié », remarque Jacques Beyssade, direc-teur de Crédit Iyonnais à Séoul. Les investisseurs étrangers se pressent, mais le nombre d'affaires Intéressantes reste limité. C'est toujours délicat d'acheter une société dans la toile d'araignée des chaebols. Nous conseillons des opérations par branche d'activité », explique Alain Pénicaut, directeur de la BNP à

des banquiers étrangers. La banque française a augmenté de 20 % ses effectifs dans le conseil et les fusions et acquisitions. Les cinq plus gros chaebols, Hyundai, Samsung, Daewoo, LG et SK, ont annoncé chacun une cure d'amincissement dont les analystes attendent les effets concrets. Ils ont promis de lever pour 30 milliards de dollars de fonds étrangers par le biais de ventes d'actifs et d'augmentations de capital d'ici à l'an 2000.

« Tout est à vendre, et pas très cher. car les vendeurs ont besoin de vendre »

Samsung, qui vient d'envoyer aux Etats-Unis et en Europe des « missions d'attraction des capitaux étrangers » (sic), se vante d'avoir déjà trouvé 2,5 milliards de dollars sur les 5 milliards prévus. « Il n'y a pas de chiffres spécifiques, mais la présence étrangère dans le groupe pourrait atteindre globalement 30 % ou 40 % », estime Park Young-sei, un des vingt directeurs de Samsung chargés de la restructuration. Samsung Display Devices, premier fabricant mondial de tubes cathodiques, est déjà détenu à plus de

50 % par des capitaux étrangers. L'objectif des chaebols est de réduire leur surendettement d'ici à la

fin de 1999, notamment en se recentrant sur quatre on cinq branches d'activités, au lieu d'une dizaine actuellement. Leurs programmes de réduction de coûts entraîneront aussi des suppressions d'emplois, qui toucheront au moins 10 % de la main-d'œuvre. Hyundai Motor en a donné le coup d'envoi en annoncant 8,000 licenciements (Le Monde du 13 mai).

Le volet culturel de la «révolution » des chaebols n'est pas le plus négligeable: il s'agit ni plus ni moins que d'abandonner le concept de conglomérat, comme le souhaitent les politiques. « Le sys-tème des chaebois avait un sens dans une phase de développement. Avoir des filiales partout permettait de foire des économies », admet Park Young-sel, du groupe Samsung. Nous allons cesser le commerce intra-groupe et acheter ailleurs quand c'est plus compétitif. Et surtout abolir comme le demande le gouvernement le système des garanties mutuelles de dettes entre les sociétés du groupe », affirme M. Park.

Reste les « têtes », la gestion plus ou moins centralisée de chaque groupe par le fondateur ou sa famille, même si aucun des chaebois n'existe en fait en tant que groupe : dissimulées depuis un certain temps derrière des chairman offices ne figurant sur aucun organigramme, elles pourraient ne pas survivre à la réforme actuelle. «Le fondateur ou sa famille sont des actionnaires minoritaires, détenant au plus 3 % ou 4 % de l'ensemble. Le système tient grâce aux participations croisées. Les fondateurs ont une autorité morale sur l'ensemble, mais pas juridique », analyse M. Beys-

Les conseils d'administration accueillent dorénavant des membres extérieurs, et de plus en plus souvent étrangers. Les rencontres entre les directeurs des sociétés membres d'un même chaebol n'aurout plus lieu, affirme-t-on chez SK, chaebols vont ressembler aux anciens zaibatsu japonais, comme Mitsuhishi: « Nous partagerons un nom, une marque, une culture. Mais pour le reste, concurrence pure! », affirme-t-il

Comme dans l'automobile, où Daewoo Motor a déjà absorbé Ssangyong Motors, et où Kia a toutes les chances d'être racheté - par Samsung ou par Hyundai - la crise économique favorise les plus

### Les conglomérats se soumettent au gouvernement

Les grands conglomérats sud-coréens (chaebols) ont accepté, mercredi 17 juin, les restructurations demandées par le gouvernement, y compris l'échange de larges secteurs d'activités entre eux, a affirmé Sohn Byung-Doo, le vice-président de la Fédération des industries coréennes. « Nous allons tenir une réunion des dirigeants de la fédération cette semaine et réaffirmé notre détermination à réaliser cette réforme »,

Le président Kim Dae Jung a demandé aux cinq principaux chaebols Hyundai, Samsung, LG, Daewoo et SK - de se concentrer sur leurs propres spécialités, par l'échange d'activités déficitaires. Hyundal pourrait céder sa pétrochimie à LG qui céderait ses semi-conducteurs à Samsung. Samsung pourrait donner à Hyundal son industrie naissante d'automobiles. La réforme des chaebols est l'une des principales conditions du plan de sauvetage de 57 milliards de dollars décidé par le FML

Hyundai et Samsung. Les stratèges des chairman offices font partie autructuration, chargés de superviser les programmes annoncés. «A terme, les sociétés du groupe seront indépendantes », estime Lee Jungseung, anciennement cadre au chairman office de Daewoo. Pour

internationaux et les plus solides des groupes coréens. Les sociétés issues des cinq premiers chaebols renforceront probablement leur présence en Corée, même si les nouvelles règles du jeu leur imposent des partenaires étrangers, et des pratiques moins ésotériques.

Brice Pedroletti

### Le yen remonte dans l'espoir d'une action américaine Hewlett-Packard en Corée et envisagerait de céder AST Research, le but de semaine et être tombée à Brusque remontée pricaine. La faiblesse du yen l'économie japonaise « représente » les un problème maieur nour la remisse » préoccupe énormément » les un problème maieur nour la remisse » préoccupe énormément » les un problème maieur nour la remisse » préoccupe énormément » les un problème maieur nour la remisse » les un problème maieur nour la remontée » les un problème maieur nour la remisse » les un problème nour la remiss

son plus bas niveau depuis huit ans face au billet vert, la devise japonaise s'est nettement redressée dans la soirée du mardi 16 et dans la matinée du mercredi 17 juin. pour coter 143,25 yens, soit une hausse de 2,5 % en quelques heures. Le rebond de la monnaie nippone a permis mercredi aux devises et aux marchés boursiers d'Asie du Sud-Est de se reprendre - la roupie indonésienne faisant exception avec une baisse de 10 %. La Bourse de Hongkong regagnait mercredi 4,5 %, Séoul 8,1 %, Bangkok 2.4 %.

L'origine de la remontée du yen n'est pas d'ordre économique - aucune statistique permettant d'entrevoir un redressement de l'activité dans l'archipel n'a été publiée-, mais de nature politique. Sur la fois de plusieurs déclarations, les opérateurs de marché ont le sentiment que la Maison Blanche est en train de renoucer à son attitude de passivité vis-à-vis de la chute du ven. Le porte-parole

DOLLAR CONTREYEN.

japonaise a regagné en qualques haures.

de la présidence, Michael McCurry, a affirmé mardi que « les faiblesses de l'économie japonaise (...) pourraient avoir un effet, ici, aux Etats-Unis », en dépit des « solides données de base » de l'économie amé-

Etats-Unis a, pour sa part, déclaré le secrétaire américain au Trésor Robert Rubin, qui a par ailleurs confirmé que son adjoint Lawrence Summers allait prochainement se rendre à Tokyo - dès jeudi seion la presse nippone. Cette visite a relancé l'hypothèse d'une action concertée des banques centrales pour freiner la chute du yen, une intervention qu'a solennellement réclamée, mardi, le groupement des constructeurs automo-

biles américains. Sommée de réagir par les industriels du pays, la Maison Blanche est également soumise à une forte pression extérieure, que celle-ci vienne des économistes ou des dirigeants politiques d'Asie.

Iean-Michel Severino, responsable à la Banque mondiale de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie, a ainsi mis en garde mardi contre les risques d'une dépression longue et pénible en Asie, elle-même prélude à un effondrement économique au niveau planétaire. La faiblesse de

économique » des autres pays asiatiques, a estimé de son côté Joseph Stiglitz, directeur des études économiques de la Banque mondiale, tout en déplorant « la volati-

lité des marchés ».

Dans un entretien au magazine américain Newsweek, le ministre de Singapour Lee Kuan Yew a pour sa part dit redouter une dévaluation du yuan chinois en cas de poursuite de la chute du yen, tandis que le vice-premier ministre malaisien Anouar Ibrahim accusait Tokyo d'« atermoiements » et demandait Washington de « prendre les choses en main » comme lors de la crise mexicaine. Enfin, le vice-premier ministre néo-zélandais Winston Peters, tout en saluant l'attitude « héroïque » de la Chine dans son refus de dévaluer, a exhorté le Japon à prendre la tête du redressement économique en Asie et souligné que cet engagement « fuit défaut depuis bien trop longtemps ».

Pierre-Antoine Delhommais

### Les Caisses d'épargne s'inspirent du Crédit agricole

Séoul et président de l'association

POUR RÉFORMER les Caisses d'epargne, le ministre de l'économie et des finances, Dominique Strauss-Kahn, n'a pas choisi d'innover mais d'appliquer une recette qui a fait ses preuves : celle du Crédit agricole. Un projet de loi en ce sens, qui s'inspire très largement du rapport du député Raymond Douyère (PS, Sarthe), doit être remis au premier ministre avant la fin de la semaine. Il propose de redessiner l'organisation de l'Ecureuil sur le modèle de celle de la banque

Les porteurs de Livret A et autres clients ou salaries de l'Ecureuil pourront devenir propriétaires de leur Caisse d'épargne locale, dans le cadre d'une « section locale d'épargne ». Ils ne détiendront pas des actions, mais des titres coopératifs, qui leur donneront la possibilité de voter pour élire des repréconsell d'administration et de surveillance des 34 Caisses d'épargne. Ces dernières détiendront au moins 60%

de la Caisse nationale des caisses

d'épargne et de prévoyance (CNCEP) chargée de coordonner la stratégie des différentes Caisses et de les contrôler.

Sans attendre que la réforme soit complètement bouclée, Bercy prélevera sa dime. Le pré-projet de loi prévoit « un prélèvement exceptionnel au profit du budget général de l'Etat », dont le montant et les modalités seront définis dans la prochaine loi de finances. M. Douyère préconisait dans son rapport S,5 milhards de francs.

### SOUSCRIPTION

Pour reconstituer leurs fonds propres, les Caisses d'épargne devront faire souscrire des titres coopératifs à leurs clients et salariés. Bercy espère qu'elles se mobiliseront pour améliorer la rentabilité de leur reseau. Car leurs clients n'investiront que s'ils considèrent ces titres comme des placements

Il faut pour cela que les syndicats des Caisses d'épargne, qui défendent bec et ongles la spécificité

ses salariés, jouent le jeu. Prenant les devants, la réforme propose déjà de rogner leur capacité à bloquer le tonctionnement du groupe en ramenant au droit commun les règles de la négociation sociale au sein du groupe. Aujourd'hui, aucune décision sociale ne peut être prise si la majorité des trois quarts n'est pas réunie en commission paritaire nationale. Si le projet de loi de Bercy est adopté, la majorité simple suffira.

Malgré cette réforme, le nouveau groupe Caisses d'épargne ne sera pas encore tout à fait comme les autres. L'Etat y restera présent. Le projet actuel prévoit que la Caisse des dépôts soit un actionnaire majeur de la CNCEP, dont le président du directoire sera agréé par Bercy. Il ne retire pas non plus aux Caisses d'épargne un « privilège » que leur reprochent les autres banques : le monopole, partagé avec La Poste, de distribution du Livret A.

# American Express rachète Havas Voyages

AMERICAN EXPRESS devait annoncer, mercredi 17 juin, le rachat d'Havas Voyages, la filiale de tourisme d'Havas. Le groupe américain était déjà associé, depuis février 1995, à Havas Voyages dans une société commune spécialisée pour les voyages d'affaires, Havas Voyages American Express (HVAE). Le groupe américain reprend toute l'activité voyages, affaires et grand public, de la société. Il aura le droit d'utiliser le nom Havas Voyages pendant six ans. Le prix de la transaction n'est pas annoncé. Le marché s'attendait à une valorisation un peu supérieure au milliard de francs, soit environ vingt-cinq fois les bénéfices (40 millions de francs pour 14 milliards de chiffre

Le coût de cette acquisition devrait, toutefois, être un peu diminué par la trésorerie qu'American Express trouvera dans Havas Voyages. Car, de façon concomitante, la filiale d'Havas va veudre ses activités dans les résidences de loisirs, regroupées sous l'enseigne Maeva, à un groupe de repreneurs comprenant la Caisse des dépôts, le groupe de tourisme Accor et CGIS, pôle immobilier de Vivendi (ex-Générale des eaux). La cession de cette branche, en pertes en 1997 et probablement en 1998. devrait se faire sur la base de la valeur comptable de l'activité, autour de 150 millions de francs.

### ACCORD AVANTAGEUX

Depuis dix-huit mols, sous l'Imouision de son actionnaire Vivendi, qui l'a entre-temps absorbé. Havas avait annoncé son intention de se séparer de sa filiale voyages. La direction d'Havas Voyages avait d'abord cherché à acheter elle-même la société. Mais le prix qu'elle pouvait offrir était loin des attentes du groupe et de son actionnaire.

Par la suite. Eric Licoys, un proche de Jean-Marie Messier nommé directeur général d'Hayas en juin 1997 avant d'en devenir le président en mars, se prononçait

en faveur d'une mise en Bourse d'Havas Voyages.

Mais les accords noués avec American Express en 1995 rendaient difficile cette introduction en Bourse. Le groupe américain, par contrat, disposait d'un droit de préemption incluant une décote sur les actions Havas Voyages, si Havas cédait-le contrôle de sa filiale. American Express a refusé de renégocier cet accord avantageuz. Havas était bloqué. En janvier, les deux groupes ont entamé les discussions pour une cession de la totalité d'Havas Voyages.

Le rachat d'Havas Voyages, premier grand réseau français de voyages devant Cariton Wagonslits Travel (groupe Accor). va considérablement renforcer American Express. Celui-ci se classait déjà parmi les premiers voyagistes mondiaux avec 11,6 milliards de dollars (près de 70 milliards de francs) de volume d'affaires.

Martine Orange



les actionnaires de Teles

pour obtenir des répon





ler aus aus ગામાલ્કા ,≈ો. fagrides en ulture, Marc KE PROOF W.

matric, an ta absorbe Tipu Kia a irre rachete łyundai – la dec les plus

mement

repre, mer-THEMCH, y L & affirm dustries coà federation & PERCENT .

UL CHARGER et aut leur m Hrundal abdustents à ip nathabile DATES COUNTY t hat is 1 M)

philes writing Ten whicher ers charlen Acresced Selection griffinge vi le: Wil bergt free न्यां अस्तित्व रहे machiner.

: Probuletti

1 S PRINCETTI [16] · 其在 [1] · 可止 [4] hidde post Latingue and Might be the reporter.

AN PHARMAN Le ministrative de Ten a partir da E 機能を対対対対 AND THE PARTY 100 1 400 B ( 1806

MAG MTHY .. TIL. 7. feinett - Lakett of interestal to a grand of the COME PORT OF THE PR PRINCE MANUAL PRINCIP MARKET PARTY M L. Beller . Carre E STREET, ST THE RESIDENCE AND ADDRESS OF Carl water of

# Les actionnaires de Telecom Italia attendront pour obtenir des réponses à leurs critiques

Le président pourrait être remplacé lors d'une nouvelle assemblée

Gian Mario Rossignolo, président de Telecom Italia depuis janvier, est très contesté. Il n'a pas L'assemblée générale du 16 juin n'a réglé aucum établi une ligne stratégique claire, notamment

Il a aussi refusé de donner suite

aux demandes formulées par Gio-

vanni Agnelli, président honoraire

de Fiat, et Alessandro Profumo,

administrateur délégué du Credito

italiano - tous deux actionnaires

de l'opérateur privatisé - ou en-

core Giorgio Fossa, président de

Confindustria, le patronat Italien:

tous s'étaient prononcés pour la

nomination d'un administrateur

délégué, un « homme fort et ca-

pable », selon les termes de

M. Agnelli, après la démission

spectaculaire, vendredi 12 juin,

d'un des directeurs généraux, Vito

Gamberale, qui affirmait n'avait

pas les moyens de mener à bien sa

Persistant à préférer une direc-

tion collégiale, M. Rossignolo a

donc fait nommer un nouveau di-

recteur général, Massimo Sarmi,

en remplacement du directeur re-

belle. Cet ancien directeur général

de Tim (téléphone mobile), était

depuis peu responsable de DECT,

téléphone utilisable à domicile et à

l'extérieur, dans un rayon limité,

sous la marque Fido. Cette entre-

problème, malgre la contestation de certains ac-

tionnaires institutionnels. Ils pourraient être de nouveau convoqués d'ici un mois, et un nou-

de notre correspondant cours de l'assemblée, Ingénieur électronicien âgé de cinquante Après tous les remons qui ont agité Telecom Italia (Le Monde du ans, M. Sarmi est un homme du 22 mai), on attendait de l'assemsérail dont le choix n'a fait aucune blée générale des actionnaires,

difficulté. Glan Mario Rossignolo réunie mardi 16 juin à Turin, que s'est contenté de déplorer « le certains éclaircissements soient mauvais moment » choisi par Vito apportés. Cela n'a pas vraiment Gamberale pour tirer sa révérence été le cas. Dans un discours de et rejoindre la direction de TIM, deux heures, le président Gian où l'on pense généralement qu'il Mario Rossignolo a balayé toutes ne pourra pas rester longtemps, en les critiques formulées, notamraison des divergences de vues qui ment par le Trésor public, contre le le séparent du président de Telepeu de clarté de sa stratégie et de ses projets d'alliance internatio-

Gian Mario Rossignolo a ironisé sur « les commentaires superficiels » qui ont accompagné les ré-cents épisodes mouvementés de la vie de l'entreprise mais il n'a pas échappé aux critiques nombreuses d'une assemblée interminable, au cours de laquelle les représentants des fonds d'investissements se sont abstenus de voter les comptes de 1997, en raison du manque de stratégie industrielle et d'une vision incertaine du développement international Illustration: au

ciellement été abandonnée au cours de son intervention, le président a annoncé qu'un accord avait été conclu la nuit précédente avec le consortium européen Unisource, avant de démentir la nouvelle vingt minutes plus tard, les négociations n'étant pas encore terminées, Outre l'abandon de F!do, le projet Socrate de câblage des grandes villes a également été officiellement écarté pour « des raisons économiques ».

> Le gouvernement manifeste de plus en plus d'irritation face à ces incertitudes

Ces hésitations et ces impairs se sont traduits par un mécontentement notoire de certains groupes d'actionnaires, à commencer par

### Microsoft et Compaq investissent dans Internet

Alors que les groupes américains Intel et Oracle étalent donnés favoris vollà quelques semaines, ce sont finalement leurs concurrents Microsoft et Compaq qui vont entrer au capital de Road Runner, le service d'accès rapide à Internet à travers les réseaux de télévision câblée, créé par Time Warner et MediaOne Group. Le fabricant de logiciels et le constructeur d'ordinateurs vont investir chacun 212,5 millions de dollars (environ 1,3 milliard de francs) pour acquérir chacun 10 % de Road Runner, un service qui dessert plus de 70 000 cuents aux Erats-Unis.

L'an passé, Microsoft a investi i milliard de dollars pour entrer an capital du cáblo-opérateur américain Comcast. A travers ces invessements, le fabricant de logiciels cherche à faire de son système d'exploitation Windows CE - développé pour les applications grand public - un standard dans les décodeurs d'accès à Internet, comme Windows l'est devenu dans les ordinateurs personnels.

le Trésor, actionnaire principal avec 5,17 % du capital. Bernardino Libonati, le représentant du ministère, s'est bien gardé d'intervenir directement dans une société désormais privatisée, mais il a clairement pris ses distances vis-à-vis de l'actuelle gestion, réclamant « une conduite stable, solide et non contradictoire ». Il a donc demandé « la définition rapide du cadre des alliances stratégiques internationales, la préparation d'un plan industriel et la désignation définitive des rôles cruciaux dans la conduite de l'entreprise ». L'ancien juge Antonio Di Pietro s'est, comme promis, fait le porte-parole des 1500000 petits actionnaires qui n'ont pas voix au chapitre. Le désormais sénateur a annoncé la création d'une association regroupant cette « majorité silencieuse ».

Gian Mario Rossignolo, au pouvoir depuis le 12 Janvier, a donc remporté cette difficile épreuve de l'assemblée générale. Cependant. il semble bien que ses jours soient désormais comptés. Le quotidien économique Il Sole-24 ore parle déià de « difficile transition » et évoque un possible successeur en remplacement du président dont « le mandat semble se terminer ». MF, le quotidien des marchés financiers, a, pour sa part, fait état d'une possible nouvelle assemblée générale d'ici un mois afin de procéder au véritable changement qu'il n'a pas été possible de préparer dans un laps de temps aussi court. Le feuilleton Telecom n'est sans doute pas terminé. Et le gouvernement manifeste de plus en nins d'inditation face à ces incerti-

Michel Bôle-Richard n'aura aucune conséquence chez

# Cariane et Pizza Hut proposent à leurs salariés un cumul de temps partiel

L'accord passé est inédit en France

filiale du géant américain Kentucky Fried Chicken, et le transporteur Cariane, filiale de la Sceta, ellemême filiale de la SNCF, les points communs ne sont pas évidents. Pourtant, lors d'une rencontre fortuite, les directeurs des ressources humaines des deux entreprises s'aperçoivent que leurs problèmes sont identiques: ils emploient de nombreux salariés à temps partiel (1000 sur 3500 chez Cariane, 3000 sur 4 000 chez Pizza Hut) dont une grande partie souhaite travailler davantage. Chez Pizza Hut, le turn over dépasse les 100 %. S'il est nettement inférieur chez Cariane, l'entreprise souhaite le réduire pour rentabiliser les frais liés à la formation des conducteurs. « Nos empleis ne sont pas précaires. Ils sont à durée indéterminée. Mais c'est évident qu'on ne peut pas vivre avec 3 500 francs par mois », reconnait Yves Magnan, président de Ca-

Constatant que leurs entreprises sont souvent implantées dans les mêmes villes et que leurs heures de pointe sont complémentaires (7 h 30-9 heures et 16 h 30-18 heures chez le transporteur, 11 h 30-14 h 30 et 19 h 30-21 heures chez le livreur de pizzas), les directeurs des ressources humaines ont l'idée, simple mais apparemment inédite en France, de proposer à leurs salariés qui le souhaitent de travailler dans l'autre entreprise. Signé le 10 juin, un accord de partenariat a été rendu public le 16 juin.

Pizza Hut et Cariane n'ont pas créé de groupement d'employeurs. Les salariés volontaires auront deux contrats de travail à temps partiel et la rupture de l'un d'entre eux

ENTRE UN LIVREUR de pizzas, l'autre employeur. Les deux entreprises ont eu à résoudre trois problèmes principaux : le temps de travail effectif. l'exonération des charges sociales liée au temps partiel et les accidents du travail. L'accord prévoit que « la durée de travail du second emploi proposé ne doit pas avoir pour effet de porter la durée globale de travail des intéressés au-delà des limites horaires legales. Chaque employeur s'engage à respecter les crénçaux horaires prérus par chaque contrat ».

### VALIDE YAR LE MIMISTERIE

Par ailleurs, «si un salarié a un accident du travail dans une des entreprises, il sera considéré en arrêt maladie auprès de son autre employeur ». Pour ne pas se mettre à dos l'administration, qui pourrait regarder avec suspicion ces entreprises qui cumuleraient les abattements de charges patronales (30 %) liées au temps partiel, Cariane et Pizza Hut ont décidé que seule l'entreprise qui a conclu le premier comtrat en bénéficiera. En cas d'embauche conjointe, elles demanderout à en bénéficier en alternance (une sur deux). Du coup, l'accord a été validé par le ministère de l'emploi et de la solidarité.

Yves Magnan pense que plusieurs dizaines de salariés se montreront intéressés dès septembre. Roland de Farcy, président de Pizza Hut France, se réjouit qu'à Dijon, qui a servi de ville-test, huit employés sur cinquante aient exprimé leur intérêt pour cette formule. Les deux entreprises souhaitent multiplier des accords de ce type « qui permettent de transformer un petit boulot en véritable emploi ».

Frédéric Lemaître

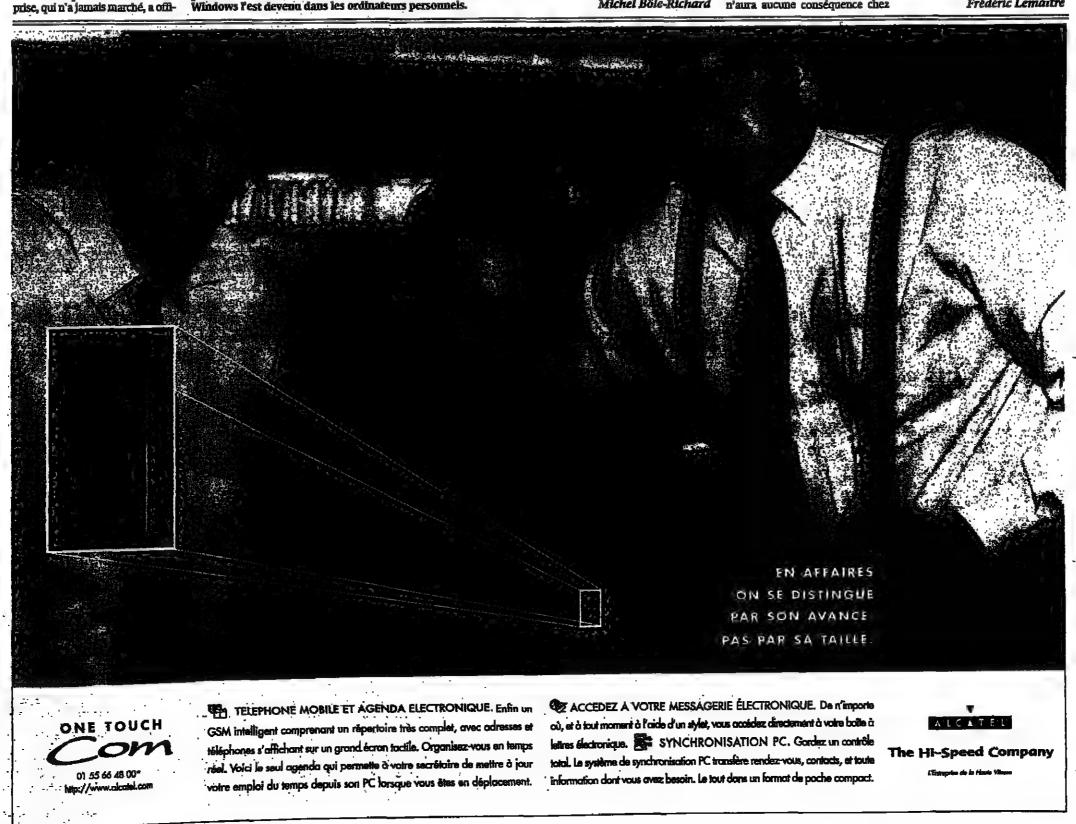

# Goldman Sachs, l'américain qui mise sur le marché La technologie pendulaire français de l'immobilier de bureau

Investissement. L'établissement a acheté des portefeuilles au GAN, à l'UAP et à Suez. Il est aussi devenu propriétaire de « paquebots »,

symboles des années folles de l'immobilier, comme l'immeuble des NMPP ou celui de la CFAO

APRÈS avoir acheté, en association avec GE Capital, l'UIC (filiale bancaire du GAN spécialisée dans le financement de l'immobilier), la banque d'affaires américaine Goldman Sachs s'impose comme I'un des tout premiers intervenants financiers sur le marché de l'immobilier français, Progressivement, elle a acquis, à un prix fortement décoté, 10 à 15 milliards de créances immobilières brutes, notamment des portefeuilles achetés à l'UAP ou à Suez. Elle est devenue propriétaire de plusieurs fleurons de l'immobilier parisien, comme l'ancien immeuble des NMPP près de la Bourse ou l'ancien siège de la CFAO place d'Iéna. Cette expansion n'est pas tout à fait terminée. même si la banque se prépare à entrer dans une phase de digestion de ses investissements. Elle regarde encore les actifs de la Banque Pallas Stern, que les liquidateurs de l'établissement ont mis

Petit à petit, Goldman Sachs est devenu l'un des employeurs importants dans le secteur de l'immobilier en France. Sa filiale spécialisée dans la gestion d'actifs, Gestion d'actifs Haussmann (GAH), compte une centaine de personnes. Elle a été créée en partenariat avec un spécialiste de l'immobilier, bon connaisseur du marché français, le Britannique Miles d'Harcy, qui dirige le groupe Shafsburry & Vines, actionnaire à 20 % de GAH. « C'est une approche classique chez Goldman Sachs. Nous cherchons toujours à nous associer à des partenaires locaux», explique Sylvain Hefes, directeur général et associé de la banque à Paris. Les 300 salariés de l'UIC vont être intégrés à GAH, qui comptera

donc bientôt 400 personnes. GAH cond, basé à Londres et particuliers très aisés. Ces fonds n'ayant pas vocation à distribuer des crédits, elle traitera les actifs et les créances venant de l'UIC, qui a demandé le retrait de son agrément à la Banque de France.

### ESIDEINES NOTELIÈRES

Goldman Sachs a également pris le contrôle en France des résidences bôtelières Orion (du groupe Suez-Lyonnais), des résidences Citadines (du Crédit foncier) et des hôtels de la chaîne Alliance-Fimotel (du groupe Pelège). Au total, ce pôle d'activité emploie un millier de personnes. Pour le développer, la banque américaine s'est associée à un spécialiste, la chaîne américaine Westmont. Outre les dirigeants, et les

équipes de la banque à Paris, deux hommes pilotent cette conquête de la pierre française : Daniel Netdich et Richard Georgi. Basé à New York, le premier est le partenaire de la banque chargé de l'immobilier pour le monde entier, un banquier d'affaires classique. Le sedirectement opérationnel en Europe, détonne dans le monde feutré de la finance : à trente-cinq ans, ce jeune banquier, pur produit de l'école Goldman Sachs, paraît plutôt taillé pour surfer sur les plages californiennes que pour restructurer des ensembles immobiliers

«Notre démarche part d'un constat : l'immobilier est la première classe d'actifs du monde, loin devant les obligations ou les actions. Elle part aussi d'un jugement de fond : nous pensons que la valeur des actifs immobiliers va augmenter et nous souhaitons en tirer avantage », expliquent MM. Neidich et Georgi. Ce constat et ce jugement, les banquiers les ont faits aux Etats-Unis dès 1989. Depuis quelques années, ils l'appliquent à la France.

Le plus souvent, la banque n'intervient pas directement, mais à travers une série de fonds d'investissement ad hoc. les fonds Whitehall. Ils sont ouverts à des investisseurs institutionnels et à quelques

sont dotés de 6 milliards de dollars de capital, mais, en s'endettant, ils multiplient leur puissance de frappe par trois ou quatre.

Grâce à Whitehall, la banque contrôle l'un des plus gros portefeuilles immobiliers du monde, avec une valeur nette courante d'une vingtaine de milliards de dollars, indique-t-elle, pour un prix d'achat brut de 14 milliards de dollars. Ses acquisitions ont débuté en 1989 aux Etats-Unis. Ses actifs vont du Rockefeller Center à New York à la Westin Hotel Company. Elle a acquis des centaines d'immeubles dans 48 Etats. Sa société de gestion compte 700 personnes. En Europe, elle a repris, au sein d'un consortium, l'ensemble du patrimoine de la sécurité sociale britannique (700

Aujourd'hui, Goldman Sachs peut être conseil pour l'aspect financier d'opérations immobilières, investisseur et opérateur. Partout où la banque est présente, elle s'intéresse au marché immobilier : « Nous avons une familiarité avec ce marché qui nous permet d'agir très vite », explique M. Neldich. La banque l'a prouvé dans le dossier UIC : dans les salles d'information mises à la disposition des acheteurs, c'est elle qui a mobilisé les équipes les plus nombreuses, de loin les mieux équipées - des menuisiers sont venus aménager l'espace pour installer les ordinateurs et qui a finalement offert le meilleur prix en demandant les garanties les plus serrées. Reste à savoir si l'immobilier en France sera aussi rentable que l'espère Goldman

# de Fiat Ferroviaria défie les succès du TGV français

Le groupe italien vise 50 % des ventes mondiales

de notre envoyé spécial

« Le train pendulaire est en passe de devenir le marché ferrovaire de demain », affirme Paolo Monferino, le vice-président de Fiat. Le pendolino, le train italien qui s'incline pour négocier les virages, vit une seconde jeunesse. Parent pauvre de la grande vitesse depuis les années 70, le pendolino, avec ses 220 kilomètres par heure en moyenne, a dû faire face à la rude concurrence du TGV et ses 330 kiiomètres/heure de vitesse de croisière. Il a pourtant traversé les frontières de la péninsule pour sillonner l'Allemagne, la Finlande, l'Espagne et la Suisse. Fiat vient de remporter, aux côtés d'Alstom, un contrat de 55 trains pendulaires auprès de Virgin Rail, la compa-gnie ferroviaire de Richard Branson, qui avec ses nouveaux matériels promet la « révolution

ferroviaire ». Suprême consécration, le franco-britannique Alstom, leader mondial de la grande vitesse avec les TGV, vient de signer un contrat de sept ans avec Flat Ferroviaria pour pouvoir utiliser la technologie italienne sur les TGV ou sur d'autres trains. Le futur TGV Paris-Strasbourg devrait ainsi associer les deux technologies. Il sera capable de s'élancer à très grande vitesse sur les voles nouvelles mais aussi de rouler plus vite qu'un TGV normal sur le reste du par-

Là réside le véritable avantage de la technique de la pendulation : elle ne nécessite pas de construire de voies spéciales. En cette période de restrictions budgétaires pour les compagnies de che-Sophie Fay min de fer, le TGV apparaît

souvent comme un luxe. Les sociétés de chemin de fer se tournent de plus en plus vers les matériels pendulaires qui, sur les lignes classiques (90 % du réseau européen), sont les trains les plus rapides, La SNCF y songe pour sa ligne Paris-Limoges et pour son réseau régio-

RENOUVEAU Avec 70 % de parts de marché sur le parc déjà installé, Fiat a une longueur d'avance pour profiter du renouveau des trains pendulaires. Mais le groupe italien n'est plus le seul à maîtriser cette technologie. Il faut faire de la place au canadien Bombardier et à l'allemand Adtranz. Le pendulaire va bientôt circuler entre Boston, New York et Washington, mais grace à Bombardier et Alstom. Et sur le réseau régional britannique, c'est encore le canadien qui foumira la technologie de la pendulation.

« Nous visons 50 % de ce marché en forte croissance, évalué à 6 milliards de francs par an », reconnaît Gianni Coda, directeur général de Flat Ferroviaria. C'est à cette condition que la branche ferroviaire, qui représente moins de 1 % du chiffre d'affaires du groupe de Turin (300 milliards de francs), aura une chance de rester dans le périmètre de Fiat, dont Paolo Fresco s'apprête à prendre les rènes. Flat Ferroviaria vient déjà de rater l'occasion de se renforcer, en se faisant doubler par le sud-coréen Daewoo pour le rachat de son compatriote Ansaldo. Du coup, sa maison-mère pourrait profiter du renouveau des trains pendulaires pour vendre au mieux sa filiale.

Christophe Jakubyszyn

Les Anglo-Saxons arrivent en force

 Bankers Trust a finalisé mardi 16 juin le rachat d'ISM (immobilier d'entreprise) à Crédisuez. Le promoteur texan Hines vient d'obtenir la première autorisation de construire à la Défense depuis 1992. Whitehall, géré par la banque Goldman Sachs, acquiert l'ancien immeuble des NMPP (près de la

immeubles au groupe Suez-Lyonnaise, pour 2,7 milliards de francs, l'ancien siège de la CFAO (place d'Iéna) et l'UIC, filiale du GAN, en partenariat avec GE

Bourse, à Paris), deux autres

Capital. Ce dernier rachète au GAN l'UlS, spécialiste du crédit-bail

 L'investisseur texan Bass et la filiale de General Motors, GMAC, sont candidats au rachat du Crédit

 ■ Le fonds américain Biackstone, qui a investi 1,5 milliard de francs sur une tour à la Défense en 1997, se dit prêt à doubler la mise.

 Crossroads Property investors, fonds monté par Unibail fin 1996, a investi 2,5 milliards de francs sur le marché français.

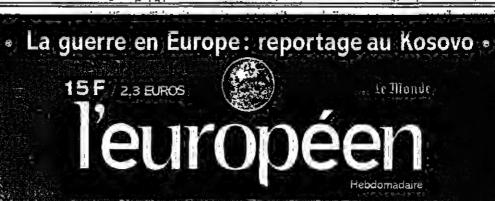

ENQUÊTE Greve ou pas

Pourquoi Briish Airways

WATER TO

L'Europe a

Jemb dans l'eau ble! La France de

nger ses tuyawa

CHAQUE MERCREDI

17 juin. Devos pour le prix d'un!

Interview en direct et en public entre 17 et 18 h.

Le 17 juin, journée spéciale Raymond Devos sur Rire & Chansons. Découvrez ses meilleurs sketches à chaque début d'heure de 6 h à 20 h.



RIRE & CHANSONS CA YOUS CHANGE DE LA RADIO



lipse and a same regionale se dote d'a et la atil publicitaire commu

ented as a contract tong Control of the Specifical Scales fruit horses and Contract gebiedt feit gere lie branche im starte of elegationic montely do chille e chares de grosse theres sometimes de trange La titte Comme de tester dange Effective on 1 at, don't Paolo ha a appearance of proposition to time to Secreption of short deal details. Compare out on introduction on excaret of our horizon de sudage. Phanes on paint of tachet deproperty of the design for the Property of the Parket State of the State of

Christophe lakultz

gradicana a constanta

# COMMUNICATION

# Le groupe Emap suspend son magazine TV « Télémax »

L'éditeur britannique, qui rate son premier grand lancement en France, souhaite cependant y poursuivre une politique de développement forte dans la presse et la radio

C'ÉTAIT le premier grand lancement français du groupe Emap. C'est son premier flop, depuis son entrée spectaculaire dans la presse magazine dont témoignait, coup sur coup, en 1994, le rachat des Editions mondiales et les magazines du groupe Hersant. Lancé à grand renfort de publicité en mars, *Téléma*x sera suspendu début juillet, le niveau de diffusion « étant très en deçà des résultats esportunités d'une relance efficace de Télémox », explique Emap dans un

comptés par le groupe ». La diffusion oscille entre 60 000 et 70 000 exemplaires, alors que le

### Une quarantaine de titres dans l'Hexagone

 Emap détient une quarantaine de titres en France, dont Télé-Star (2 millions d'exemplaires de diffusion totale payée en 1997), Télé-Poche (1,2 million), Nous Deux (423 968 exemplaires), Modes & Travaux (706 882), Top Santé (587 501), Le Chasseur français (569 704), Auto Plus (306 891), L'Auto-Journai (149 000), Studio (95 391), Le Film français, etc. ◆ Le résultat financier du groupe

pour l'exercice 1997/98 est de 141,7 millions de livres (1,4 milliard de francs) pour un chiffre d'affaires de 772,6 millions de livres. Les trois grands secteurs du groupe sont la presse magazine au Royaume-Uni (271,9 millions de livres), les magazines français (225 millions),

la presse professionnelle (196,7). La radio affiche un bénéfice d'exploitation de 22,7 millions de livres pour un chiffre d'affaires de 70.3 millions, Jes magazines français décacent un bénéfice de -Delecour, directeur général de Canal Plus et PDG de

premier numéro avait été tiré à nommé directeur général d'Emap plus de 500 000 exemplaires, pour France - qui possède déjà Tâlun objectif à trois ans de 300 000 exemplaires. Devant ces mauvais résultats, Emap a d'abord changé le rédacteur en chef et le jour de parution du titre, du mercredi au lundi. Cela n'a pas suffi à augmenter substantiellement les ventes. Un groupe de travail doit être constitué pour analyser les raisons de cet échec et « rechercher les op-

communiqué. Le groupe avait prévu un budget de lancement, pour la première aunée, de 100 millions de francs. Avant sa suspension, Télémen aura coûté près de 50 millions de francs. Le groupe précise qu'il « reste convaincu du bien-fondé de sa démarche éditoriale et maintient sa volonté de prendre position sur le marché de la nouvelle télévision ».

PROCESSUS D'APPRIENTISSAGE « Nous souhaitons compléter notre porteseuille dans le secteur. confirme Arnand de Puyfontaine,

LE SPECTACLE est terminé: Spectacle, chaîne

culturelle et « people » contrôlée à 100 % par Canal

Plus et diffusée sur CanalSatellite, interrompra défi-

nitivement ses émissions le 30 juin. C'est la première

chaîne thématique du câble et du satellite à fermer

Politique de rigueur oblige: après une perte de 611 millions de francs en 1997, Canal Plus ne semble

plus vouloir entretenir des entreprises déficitaires.

Dotée d'un budget de 30 millions de francs en 1997,

Spectacle, présidée par Tim Newman, avait tablé sur

le téléachat pour trouver sa rentabilité. Non rétribuée

par CanalSatellite et faute d'un nombre suffisant

En sursis, Spectacle a seulement reçu 10 millions de

francs pour les premiers mois de 1998-Pour Bruno---

d'abonnés, la chaîne n'a pas atteint son équilibre.

Poche et Télé-Star -, en reconnaissant que « le poids des habitudes est très important ». « Nous avons sous-estimé l'inertie du marché de la presse de télévision », reconnaît-

Après cet échec, Emap ne compte pas freiner sa politique de développement. « L'expérimentotion de ce lancement sera très utile pour accélérer notre processus d'apprentissage », souligne Arnaud de Puyfontaine, qui envisage plu-sieurs créations. Emap est satisfait du lancement de son hebdomadaire spécialisé, Broadcast, « Emap envisage d'investir des sommes records dans ses produits déjà lancés ou sur le point de l'être au cours de l'année », avait déclaré le président du groupe, John Hoskyns, lors de la présentation des résultats du groupe, notamment en

Emap est devenu numéro trois de la presse magazine, en France, derrière Hachette et Prisma Presse (Bertelsmann), grâce à une impor-

La chaîne Spectacle s'arrête le 30 juin

tante politique d'acquisition, marquée par le rachat de Télé Star et Top Santé, contrairement à son concurrent Prisma Presse, qui s'est implanté en créant de nouveaux

M. de Puyfontaine regrette, au passage, l'absence de publicité pour la presse à la télévision : « On est favorable à l'ouverture de la publicité à la télévision et à la diminution des contraintes. Pour un concept innovant comme Télémax. cela aurait clairement permis d'acquérir une notoriété ».

AMÉLIORER LA DISTRIBUTION

Il revient aussi sur la situation de la distribution de la presse, dominée par les Nouvelles messageries de la presse (NMPP), dont l'opérateur est Hachette : « Je pense, en regardant en Allemagne et en Grande-Bretagne, que l'organisation de la distribution en France doit s'améliorer. Nous avons la volonté de faire entendre notre voix pour faire en sorte qu'un éditeur, qui a l'expérience des gros tirages mais aussi de titres à faible diffu-

CanaiSatellite, ce n'est pas Spectacle qui s'arrête,

A l'en croire, la diffusion des programmes est inter-

rompue, mais « Canal Plus va garder et élorgir les ser-

vices interactifs spécialisés dans les biens et services

culturels », via une « Boutique Spectacle », en juillet.

Une étape de transition avant le démarrage, fin sep-

tembre, de la «Galerie marchande» annoncée par

Canal Plus. L'arrêt de Spectacle aurait pu être évité.

Après la relance de la chaîne au format culturel, plu-

sieurs groupes dont Pathé auraient étudié le dossier

avant de le refermer, faute d'une rétribution men-

suelle de CanalSatellite. Bruno Delecour dément

« avoir reçu une offre ferme de reprise pour une chaîne

Guy Dutheil

mais c'est « la vitrine qui ferme ».

sion, puisse contribuer à une meilleure capacité du système. » Il s'insurge notamment - comme de nombreux éditeurs et diffuseurs contre le développement de produits (cassettes vidéos, CD-ROMS, etc.), qui bénéficient de l'ouverture du réseau et envahissent les linéaires des marchands de jour-

« La presse, poursuit-il, doit être le dernier secteur économique dans lequel il n'y a pas de transparence sur les performances, la diffusion des concurrents. Il faut des informations fiables, réactives. Il est anormal d'attendre aussi longtemps pour avoir des données précises. C'est l'intérêt des acteurs de la chaîne économique de pouvoir être performant pour pouvoir déjendre la presse. Les règles doivent être partagées par l'ensemble des éditeurs, notamment en ce qui concerne la transparence des infor-

Emap souhaite également se diversifier en France, dans le domaine de la radio, malgré l'échec de sa candidature à la reprise de RMC et de Nostalgie. Il a déposé plusieurs recours devant le Conseil d'Etat sur les conditions de la privatisation de la station monégasque. Le groupe est aussi candidat au rachat de Skyrock et a bien l'intention de prendre position dans le secteur radiophonique en France, comme il l'a fait en Grande-Bretagne. L'éditeur britannique regarde également du côté des chaînes thématiques, à l'image de la chaîne musicale anglaise The Box. « Emop ne seru pas un diffuseur de télévision, explique Arnaud de Puyfontaine, pas plus qu'il n'est imprimeur, mais nous avons la capacité à définir des concepts. Ce sont des activités proches de la presse magazine. »

Alain Salles

### Les audiences du Mondial à la télévision

■ ÉCOSSE-NORVÈGE (mardi 16 juin, France 3 à 17 h 30); 3 686 007 téléspectateurs, 44,6 % de parts d'audience. A la même heure sur TF1: 1545 908, 18,7 %; France 2: 1004 913, 12,2 %; M 6: 627 844, S,1 %; Cinquième: 318 807, 3,9 %; Arte: 56 814, 0,7 %, BRÉSIL-MAROC (TF 1 ) 21 heures): 8 057 629 téléspectateurs, 40,8 % de parts d'audience. La Une progresse fortement. A la même heure sur France 2: 3 569 043, 18,1 %; France 3: 3 240 987, 16,4 %, M 6 : 2 109 774, 10,7 %; Cinquième/Arte: 545 330,

\* Sources: Médiamat, Médiamétrie, Traitement Credome, auprès des individus de 15 ans et plus.

DÉPECHES

■ AFFICHAGE: le groupe fran-çais d'affichage publicitaire Decaux a retiré son offre de rachat de la société britannique de mobilier urbain More Group, laissant la voie libre à l'américain Clear Channel, seion un porte-parole de More. La Commission des monopoles et des fusions (MMC), saisie le 21 mal par le gouvernement britannique, a donc classé le dossier. - (AFP.)

NUMÉRIQUE: TEL a confirmé. mardi 16 juin, la prolongation du memorandum conclu avec la RAI en vue du lancement d'une plateforme de programmes numériques en Italie (Le Monde du 14 mai).

■ Le groupe News Corp. de Rupert Murdoch a cédé TV Guide Magazine (13 millions d'exemplaires vendus chaque semaine aux Etats-Unis, 40 millions de lecteurs) à United Video Satellite (UVS), société de services électroniques contrôlée par le câblo-opérateur américain TCI pour 2 milliards de dollars (12 milliards de francs) dont 1,2 milliard en actions United Video. News Corp entrera à 40 % dans le capital d'UVS et aura la moitié des droits de vote.

# La presse hebdomadaire régionale se dote d'un site Internet et d'un outil publicitaire commun

ARCACHON

de notre envoyé spécial Fin mai, Le Messager-L'Essor sa-voyard de Thonon publiait une enquête révélant que les représentants de trente-deux pays membres de la Société des nations (SDN, ancêtre de l'ONU), réunis en juillet 1938 à l'Hôtel royal d'Evian, avaient eu connaissance de ce qui allait devenir l'Holocauste, grâce à des rapports et des documents. L'article, fondé sur des archives de cette conférence internationale et annoncé en « me » du journal sous le titre « A Evian, on pouvait stopper l'Holocauste », n'a pourtant eu que peu de répercussions médiatiques

En dépit du fait qu'il est contrôlé par le puissant groupe de presse régionale lillois La Voix du Nord, Le Messager de Thonon, comme les 230 autres hebdomadaire régionaux, est souvent regardé avec une certaine condescendance par le reste de la presse. Généralement d'origine fami-

liale, fondés souvent à partir d'une modeste imprimerie et diffusant rarement hors des limites d'un canton, ces titres, dont certains sont plus que centenaires, ont été fédérés pour une immense majorité d'entre eux (215 sur 230) par Albert Garrigue (Le Courrier français) sous la baunière de la Presse hebdomadaire régionale - PHR, devenue ensuite Syndicat de la presse hebdomadaire régionale (SPHR).

Après avoir incité ses adhérents à faire vérifier leurs chiffres de vente par l'OJD et avoir créé il y a deux ans une filière de formation spécifique à la PHR au sein de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ), le SPHR, réuni pour son vingt-cinquième congrès à Arcachon du 4 au 6 juin, souhaitait affirmer davantage son entrée dans la modernité, en le plaçant sous les auspices du Look, du Net et de l'Europe. Une façon de consacrer l'importance de la ma-

quette et de la nécessaire entrée

dans la ronde du multimédia.

LE LOOK ET LE NET

Le syndicat s'est aussi doté d'une charte déontologique (Le Monde daté 7-8 juin). L'engagement collectif des éditeurs d'hebdomadaires à défendre cette charte devrait aider un secteur où certains titres, il est vrai de plus en plus rares, ne s'embarrassent enère de principes ni du respect du droit du

Le président du SPHR, Jean-Pierre Vittu de Kecraoul, qui préside également la Fédération nationale de la presse française (FNPF), s'est félicité de la vitalité d'une famille qui s'est enrichie de vingthuit nouveaux titres ces cinq dernières années. La seule année 1997 en a vu naître une demi-douzaine, dont L'Hebdo de la Charente maritime, Le Journal du Médoc, Hebdo-Vendée (dirigé par Bertrand de Villiers, frère de Philippe, deputé de Vendée et président du Mouvement pour la France), La Une de Troyes, etc.

La modernisation de cette presse, dont la dimension de « proximité » n'est pas un élément de stratégie mais un certificat de naissance -85,5 % de ses 8,6 millions de lecteurs réguliers résident en province-, et la bonne santé globale de la plupart des titres, dont la diffusion varie de 3 000 à 40 000 exemplaires, intéressent désormais les grands groupes de presse, comme Ouest-France, Sud-Ouest, La Voix du Nord, et Hersant. Ceux-ci ne rechignent plus à participer au lancement d'un hebdomadaire régional là où leur pénétration est faible ou à ferrailler entre eux pour racheter un titre, à la faveur de comptes financiers vacil-

lants ou de l'absence de successeur. La vitalité de la PHR dépendra toutefois, dans les années à venir, de sa capacité à rénover ses formules (beaucoup de maquettes datent encore des aunées 70), à trois hebdomadaires régionaux, maîtriser internet et à développer ses ressources publicitaires. Le SPHR, à Arcachon, a incité les 215 hebdos adhérents à enrichir un site encore restreint à des fiches qui présentent les journaux membres. Cependant quelques titres,

comme Le Journal de Millau, possèdent déjà leur site en propre. Plusieurs intervenants ont insisté sur l'urgence à intégrer ce nouveau média. Aux Etats-Unis, indiquait Bernard Tani (France Télécom Multimédias), «51 % des internautes consomment de l'information locale », tandis que Loic Jean (Quebecor Muhimedia), se fondant sur les tendances du marché pordaméricain, attirait l'attention des éditeurs présents sur les performances à venir du commerce électronique en France, qui atteindrait 60 milliards de francs de transactions en 2001.

Pascal Zahner (Real Media Eutope) renchérissait en notant que les concurrents de la presse (institutionnels, amonceurs, agences de publicité, etc.) en Amérique du Nord attiraient déjà sur leurs sites 15 % des annonces classées. Il faisait remarquer que les quotidiens régionaux français, britanniques, belges ou allemands avaient déjà amorcé une contre-offensive en lançant des sites d'annonces respectivement baptisés Web 66, AdHunter, Adnet ou City Web.

La PHR n'en est pas encore là. Mais elle vient de franchir une étape en signant les statuts d'un produit publicitaire commun, inspiré du « 66-3 » de la presse quotidienne régionale, et qui devrait permettre à un annonceur de pablier ses campagnes nationales dans les 215 titres du SPHR. La nouvelle régie sera contrôlée à 51 % par les éditeurs et à 49 % par Havas Régle qui en sera l'opéra-teur. Havas Régle a été choisie du fait de ses liens avec la PHR: elle gère traditionnellement la publicité extra-locale de phisieurs titres, et sa maison mère, Havas, publie par le biais de sa filiale Havas Media Communication (La Gazette du Val-d'Oise, Le Républicain de L'Essonne et Toutes les nouvelles de Ver-





### AFFAIRES

- PEPSICO : la multinationale a annoncé mardi 16 juin à Varsovie son intention d'investir « sur plusieurs années » 200 millions de dollars (environ 1.2 milliard de francs) dans la production de boissons et de gâteaux salés en Pologne.
- GENERAL MOTORS : le direction du premier constructeur automobile mondial a annoncé que 70 800 ouvriers, soit un tiers de ses effectifs en Amérique du Nord, étaient au chômage technique mardi, en raison de la grève qui a débuté le 5 juin.
- SCHMALBACH-LUBECA : le groupe allemand d'emballage, filiale du conglomérat VIAG, a annoncé, mardi 16 juin, avoir acheté une usine en République tchèque, pouvant produire Jusqu'à 400 millions de canettes en aluminium par an.
- WESTINGHOUSE : selon le « Wall Street Journal » du mardi 16 juin, CBS (ex-Westinghouse), qui cherche à vendre son activité nucléaire, ne discute plus qu'avec un candidat composé du britannique BNFL et de l'américain Morrison Knudsen. Framatome, allié à l'américain Bechtel aurait été
- CHANTIERS DU HAVRE : le gouvernement a décidé, mardi. de confier une mission à l'ingénieur des mines Gérard Piketty pour analyser l'état industriel et financier du chantier. Ses premières conclusions seront remises dans quinze jours.

- AMERICAN EXPRESS: le groupe américain rachète Havas Voyages (lire p. 18).
- SNCF : des milliers de cheminots (10 000 seion la CGT 5 000 selon la police), ont défilé mardi 16 juin à Paris, pour protester contre la libéralisation du transport ferroviaire en Europe, deux jours avant un Conseil européen des ministres des transports à Luxembourg. Les représentants des syndicats ont été reçus au ministère des transports.
- IBM : le groupe américain chercherait à vendre son activité imprimantes, selon le Wall Street Journal.
- THOMSON MULTIMÉDIA : le fabricant français va vendre pour 105 000 francs à partir de fin août un écran plat en technologie plasma.

FINANCES

• DIRECTIVES ASSURANCES:

le président de la fédération des mutuelles de France (FMF). Daniel Le Scomet, a demandé au premier ministre de sortir « les mutuelles de la liste des organismes visés par les directives assurances curopéennes ».

### RÉSULTATS

- IMA : Inter Mutuelles Assistance, filiale de mutuelles d'assurances (MAAF, MAIF, Macif...), a annoncé mercredi un chiffre d'affaires consolidé de 1.05 milliard de francs en 1997, en hausse de 9,7 %. Avec 40 % de parts de marché, IMA est leader de l'assistance en France.
- ARIANESPACE : le chiffre d'affaires du consortium européen pour 1997 atteint 6.563 milliards de francs (+ 4 %). Son bénéfice net, de 77,4 millions de francs, enregistre une baisse de 43 % liée aux fluctuations du dollar. Le consortium vient de faire passer son capital de 270 millions de francs à 2,088 milliards de francs.
- m BRIT AIR : la compagnie aérienne régionale bretonne a réalisé sur l'exercice 1997-1998, terminé fin mars, un résultat net consolidé de 26,4 millions de francs, en hausse de 50,9 %. Son chiffre d'affaires net consolidé atteint 918 millions de francs, en hausse de 25,3 %.
- \* Toutes les valeurs du CAC 40 sur le site Web « Le Monde ». ww.lemonde.fr



Baisses >

NRJ #..... BONGRAIN

REMY COINTREA.

AIR LIQUIDE...

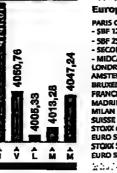

- 6,73 - 6,57 - 3,65 - 3,51

- 3,41 - 3,40 - 3,31

+14,17





30 AVRIL

17 JUIN



### LES PLACES BOURSIÈRES

+4.02

Principaux écarts au règlement mensuel

Var.% Var.% 15/06 31/12

+5,25 +16,95 +4,85 +48,03 +4,45 +80,39

+ 71,68 + 16,95 + 48,03

+ 78,35 + 22,87 + 56,37

+17,08

### PARIS:

EUROTUNNEL.

FRANCE TELECO...

SODEXHO ALLIA ...

LINKON ASSURF...

LA BOURSE DE PARIS reprenait des couleurs mercredi 17 juin grâce à l'amélioration des bourses asiatiques et du yen dans un marché toujours erratique mais plus calme que les jours derniers. En hausse de 0,74 % à l'ouverture, l'indice CAC 40 gagnait 0,96 % à 4 051,63 points en milieu de journée. La plupart des bourses asiatiques out terminé mercredi en hausse, notamment Hongkong (+6,3 %) et Séoul (+8,5 %).

La plupart des valeurs qui avaient baissé lors des séances précédentes en raison de leurs activités en Asie, reprenaient du poil de la bête. Les industries de luxe avec LVMH (+2,12%), L'Oréal (+0,69%), les pétrolières avec Elf Aquitaine (+1,83 %) en tête des valeurs les plus travaillées et Total (+2,25 %). Redressement également des financières: AXA-UAP (+0,78 %), Paribas (+2,57 %), BNP (+1,50 %) et Société générale (+1,34 %).

MARDI 16 JUIN, Paction Boeing a

encore cédé 6 cents pour terminer à

43.43 dollars. En deux mois, le titre a

abandonné 22 %. Au premier tri-

aéronautique mondial a enregistré

moins de commandes que son rival

européen Airbus (116 contre 185) et

la fiabilité de ses appareils est régu-

lièrement mise en cause. En mai,

l'administration fédérale américaine

de l'aviation (FAA) avait ordonné

l'inspection des réservoirs centraux

des Boeing 747 (long-courriers) qui

pourraient être impliqués dans l'ex-

plosion d'un avion de la TWA en

1996. Mardi 16 juin, l'autorité a réci-

divé en demandant, cette fois, la ré-

vision de la pédale de contrôle de

gouvernail de direction sur 1 500 ap-

pareils de la nouvelle génération

partement de la justice américaine a

• Dollar: le billet vert s'inscri-

vait en forte baisse, mercredi

matin 17 juin, lors des premières

transactions entre banques sur

les places financières euro-

péennes. Il cotait 1,7960 mark.

La monnaie américaine était pé-

nalisée pat l'éventualité d'une in-

tervention de la Maison Blanche

en faveur du ven. La faiblesse du

yen « préoccupe énormément »

les Etats-Unis a déclaré, mardi

16 juin, le secrétaire américain au

Trésor Robert Rubin, personnage

très influent sur les marchés, qui

a par ailleurs confirmé que son

adjoint Lawrence Summers allait

prochainement se rendre à To-

kyo ~ dès jeudi 18, selon la presse

nippone - pour discuter avec le

gouvernement nippon de la si-

tuation économique et moné-

taire dans l'archipel. Cette visite

a relancé l'hypothèse d'une ac-

tion concertée des banques cen-

trales destinée à freiner la chute

6,02 francs et 143,20 yens.

Par ailleurs, le même jour, le dé-

réactivé une vieille affaire, en saisissant une cour d'ap-

pel sur le dossier de la construction de l'avion militaire

A-12. Un contrat de 3,8 milliards de dollars confié à Ge-

neral Dynamics et McDonnell Douglas (racheté depuis

lors par Boeing). Le gouvernement américain reproche

aux deux constructeurs des retards et des faiblesses

dans la conception de cet appareil. Si l'action en justice

aboutit, les deux compagnies pourraient se voir privées

du paiement final du contrat (1,2 milliard de dollars).

Pour couronner cette semaine noire, la compagnie aé-

(737 et 777).

MONNAIES

### NEW YORK

LE DOW JONES, principal indice de la Bourse de New York, a terminé mardi sur un léger gain de 37,36 points (0,43 %), à 8 665,29 points, alors que le yen se stabilisait face au dollar et que le marché obligataire enregistrait une nette détente. Le marché américain bien accueilli la nouvelle d'une possible visite au Japon, de Lawrence Summers, secrétaire adjoint au Trésor américain, pour discuter de la situation économique de ce

### LONDRES

LA BOURSE de Londres a terminé en légère hausse mardi, alors que les gains engrangés au cours de la séance étalent grignotés sous l'influence négative du recul de Wall Street dans ses premiers échanges. L'indice Footsie a clôturé en hausse de 14 points, à 5 729,7 points, soit une progression de 0,24 %.

Valeur du jour : Boeing souffre de ses déboires

en dollars a New York

13/2 27/3 8/5 16/6

Cours LIVRE 9,94 2,97

95,02 1,35

0,48 0,61

5.36 5,33 5,37 5,57

5,64 4,07 6,35

70,18

0,74 0,30 0,45 0,49

ALLEMAGNE (100) AUTRICHE (100) ... BELGIQUE (100)....

FINLANDE (100) ... GDE-BRETAGNE... GRÈCE (100) ......

IRLANDE.

ITALIE (1000)....

JAPON (700)..... NORVÈGE (100) ...

PAYS-BAS (100)

SUISSE (700).

6,63 1,98

1.10

Estate in the second

Cours de change

17/06 12h30 DOLLAR ECU

Taux d'intérêt (%)

FRANC ...... 6,03 DM...... 1,60

Taux 16/06 Taux

Matif

Cours 12 h 30 Volume

LA BOURSE japonaise a terminé la journée du mercredi 17 juin sur une note stable. La forte baisse du cours de la Long-Term Credit Bank of Japan (LTCB) a tiré vers le bas un marché qui avait progressé en début de journée. L'indice Nikkel 225 a terminé en baisse de cinq points, soit 0,03 %, à 14715,38 points. Le contrat à terme de septembre sur l'indice a gagné 140 points, à 14 800. Une fois de plus, la LTCB a subi des ventes massives d'investisseurs institutionnels à la suite de rumeurs sur sa mauvaise santé financière.

Wall Street la veille.

### TORYO

### HONGKONG.

APRÈS AVOIR lourdement chuté lors des demiers jours, la Bourse de Hongkong enregistrait, mercredi à la mi-journée, une reprise, avec une hausse de 3,8 % de l'indice Hang Seng, à 7 814,42 points, grâce au rebond du yen et à la performance de

rienne Philippines Airlines, en diffi-

culté, pourrait annuler la commande de quatre gros porteurs

Boeing 747. Un nouvel avatar de la

région du monde représente 30 %

du chiffre d'affaires de Boeing et

une part encore plus significative

de son carnet de commandes. Se-

lon le constructeur, près de

60 commandes d'appareils pour-

raient être annulées. Le groupe

américain a déjà prévu de réduire

de 30 % la production de ses 747 en

1999. En revanche, la demande de

moyen-courriers reste très soute-

nue en Europe et aux Etats-Unis.

Northwest Airlines chercherait à

acquérir 150 avions de ce type et

pourrait opter pour des modèles de

Boeing. Malheureusement, la vente

de moyen-courriers est moins ren-

Maigré tout, le groupe reste

Enguérand Renault

3,35

1.13 0,83 0,34 0,51

322 46,15

15,68 3,83 83 3,67 5,74 105

9,51 1,75 8,05 3,16 3,99 75,50

2,95

table que celle des gros porteurs.

confiant pour le long terme. Jeudi 18 Juin, Boeing de-

vrait annoncer une révision à la hausse de ses prévi-

sions de ventes sur les vingt prochaines années. En

1997, il avait estimé le montant de ces ventes à 1100

milliards de dollars. Il devrait porter ce chiffre à 1250

milliards de dollars. Cette prévision est fondée sur la

conviction que l'Asie devrait rester un marché dyna-

Cours FR.S. FLORIN YENTOO LIRE 109 DM 4,02 2,97 4,18 0,34 3,35 1,20 0,88 0,13 0,98 ....

Marché des changes

Devises 17h 35 BDF 16/06 16/06



### Matières premières



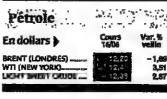

|                       | -         |                |
|-----------------------|-----------|----------------|
| En francs 🕨           | T6/06     | Var %<br>15/06 |
| OR FIN KILO BARRE     | 55860 A   | -0,8           |
| OR FIN LINGOT         | 58690 🕒   | -2.5           |
| ONCE D'OR LONDRES     | € 287 J   | +0.4           |
| PIÈCE FRANCE 20 F     | 325       | +0,6           |
| PIÈCE SUISSE 20 F     | 14,331;5  | 4904           |
| PIÈCE UNION LAT. 20 P | 35 323 h  |                |
| PIÈCE 20 DOLLARS US   | 1 2750    | -0.3           |
| PIÈCE 10 DOLLARS US   | 1422.50   | -,-            |
| PIÈCE 50 PESOS MEX    | 1 2100 :5 | -0.9           |

TAUX • France : le marché obligataire a ouvert en baisse mercredi 17 juin. L'accalmie observée sur les places financières asiatiques a incité les opérateurs à alléger les positions qu'ils avaient prises par précaution sur les marchés d'emprunts. Après quelques minutes de transactions, le contrat notionnel du Matif, qui mesure la performance des emprunts d'Etat, cédait 12 centièmes, à

104.36 points. Le taux de l'obligation assimilable du Trésor (OAT) à dix ans s'inscrivalt à 4,85 %, soit 0,05 % au-dessus du rendement du titre allemand de même durée.

● Etats-Unis: les obligations américaines avaient terminé la séance en baisse, mardi, affectées par les craintes d'une intervention imminente en faveur du yen. Le rendement de l'emprunt à 30 ans, qui constitue l'échéance de référence outre-Atlantique, s'était inscrit à 5,65 % en clôture.

### **ÉCONOMIE**

### Accélération de l'inflation en Grande-Bretagne

MAL CHRONIQUE de l'économie britannique, l'inflation a atteint un niveau dangereusement élevé en mai. L'indice des prix à la consommation a progressé de 0,6 % en mai par rapport à avril et affiche une progression annuelle (par rapport à mai 1997) de 4,2 %; un niveau qui n'avait pas été atteint depuis six ans, selon les chiffres annoncés mardi par l'Office des statistiques nationales. L'accélération est très nette depuis le début de l'année : le taux annuel n'était que de 3,3 % en janvier. Les chiffres de l'inflation ont largement dépassé les prévisions des analystes financiers et incité certains à prévoir une nouveile hausse des taux si les salaires continuent de progresser fortement.

E L'économie britannique se trouve dans « une situation qui est plus proche de la surchauffe qu'elle ne l'a été depuis longtemps », a esti-mé mardi à Birmingham (centre de l'Angleterre) ie gouverneur de la Banque d'Angleterre, Eddie

■ EUROPE : le taux de chômage dans l'Union européenne a été de 10,2 % en avril 1998, en baisse de 0,5 % par rapport au même 🦸 mois de l'année précédente, et similaire au taux de mars 1998, selon les chiffres publiés mardi par Eurostat, l'office statistique de l'UE. Cela représente 18 millions de chômeurs dans les quinze Etats membres de l'UE (lire page 4).

RUSSIE: une mission du Fonds monétaire international (FMI) doit arriver à partir de lundi 22 juin à Moscou alors que le FMI doit se prononcer jeudi 18 Juin, à Washington, sur le versement d'une nouvelle tranche de 670 millions de dollars de son prêt de 10,2 milliards de dollars accordé à Moscou(lire page 4).

■ ÉTATS-UNIS : l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % en mai après une hausse de 0,2 % en avril, ce qui représente la plus forte accélération mensuelle depuis décembre 1996, a annoncé mardi 16 juin le c ment du travail. ■ Le taux d'utilisation des capa-

cités industrielles aux Etats-Unis s'est établi à 82,2 % en mai, à comparer à 82.1% en avril, a annoncé mardi 16 la Réserve fédérale américaine. Les analystes tablaient généralement sur un taux en léger retrait en mai, à 82 %.

■ Le groupement des constructeurs automobiles américains a lancé, mardi 16 Juin, un appel aux Etats-Unis et aux autres pays du G7 en faveur d'une intervention coordonnée pour soutenir le yen et éviter davantage de dommages à l'économie mondiale.

« préoccupe énormément » les Etats-Unis, a déclaré mardi 16 juin le secrétaire américain au Trésor. L'administration Clinton craint que la dépréciation du yen n'aggrave le déficit commercial des Etats-Unis avec le Japon et ne compromette la reprise des pays d'Asie frappés depuis un an par une crise sans précédent (lire p. 8). ■ Le secrétaire adjoint au Trésor américain Lawrence (« Larry ») Summers devrait se rendre jeudi à Tokyo pour discuter avec les responsables du gouvernement nippon de l'évolution récente du yen, rapportaient mercredi 17 juin les agences de presse locales Jiji Press et Kyodo News.

La faiblesse de l'économie ja-

**Donaise** « représente un problème majeur pour la reprise économique » des autres pays asiatiques, a estimé mardi Josph Stiglitz, responsable économique de la Banque mondiale.

Conseil de coopération du Golfe (CCG), réunies à Ryad, ont décidé mardi 16 juin de réduire leur pro-duction pétrolière de 415 000 barils par jour (b/j) au total, pour freiner la chute des cours. Cette mesure inclut la réduction de 225 000 b/i décidée par l'Arabie saoudite le 4 juin à Amsterdam (lire page 4). Le cours du baril de brent (qualité de référence de la mer du Nord) a enregistré une très forte chissant le seuil des 13 dollars le

ACTUAL DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PERS 1.5 ----

المعور مو

1,700.00

1.00

£.4.

part of seasons

10 年 20 Tubel

والخ كالانتجاء مهيما

COMPTANT

SECOND Marché

1200

4.

■ JAPON: la faiblesse du yen

SICAV et FCP

■ PÉTROLE: les monarchies du

progression mardi 16 juin, fran-



~~\*

7,70

4.92

ÉCONOMIE

The second secon

A ...  $q_{j}(a,b) = 0$ -1 C 1000

. . . . .

Michigan St.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÉCONOMIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INANCES ET MARCHÉS                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • LE MONDE / JEUDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 JUIN 1998 / 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能はは、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acceleration  de l'inflation  en Grande-Bretagne  MAL CHROVION COMME  MAL CHROVION COM | • | REGLEMENT MENSUEL  MERCREDI 17 JUIN Liquidation : 23 juin Taux de report : 3,88 Cours relevés à 12 h 30  VALEURS FRANÇAISES  Cours FRANÇAISES  Derniers Précéd.  Cours  Derniers FRANÇAISES  Précéd.  Cours  Derniers FRANÇAISES  Précéd.  Cours  Derniers FRANÇAISES  Précéd.  Derniers FRANÇAISES  Précéd.  Cours  Derniers FRANÇAISES  Derniers Précéd.  Derniers FRANÇAISES  Précéd.  Derniers FRANÇAISES  Précéd.  Derniers FRANÇAISES  Derniers Précéd.  Derniers FRANÇAISES  Derniers Précéd.  Derniers FRANÇAISES  Derniers Précéd.  Derniers | Coup. (1)   Dexia France Coup. (1)   Dexia France DMC (Dolfris Mi)   Dynaction   Edu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,30 1535 + 0,32 158792 12939  462 455 + 0,60 046245 12939  664 665 + 0,53 3 0,6035 12932 12933  573 573 573 + 0,34 9,1032 12933 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12 | Series                                      | ### Sogepart [Fin]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BASINS   Cle Beccase   9%8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ## 277578  ## 277578  ## 277578  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 2776  ## 277 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | district of the second of the  | • | Comptain Dior 748 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.53 10007907 Ingenice 1.146 1742277 Interted 1.282 250597 Interted 2.202 250597 Interted 2.202 250597 Issued 2.202 250597 Iss | 164.50 197.50 +3 31.699 Sik O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1106 1106 1506 1506 1506 1506 1506 1506     | ### Ethe Bay Mines 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006   2006      | 71.2  6 Coupon  Fritier Coupon  501  392  2279  2279  685  690  371,89  380  190,20  191  235  530  5290  4780  555  556  608  607  111,50  111,50  111,50  1000  1000  73,90  76,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The Control of the Co | * To the adjustment of the control o | • | SECOND MARCHÉ Une sélection Cours relevés à MERCREDI 17 JUIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CALoire Add No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 274 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1580   750   Phyto-Lierac                   | 254.20 26.30 763 775 775 776 776 776 777 777 777 777 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours   Derniers   Particular   Cours   Derniers   Particular   Cours   Particular   Cours   Particular   Cours   Particular   Cours   Particular    | Cours précéd. Cours précéd. Cours précéd. Cours précéd. Cours précéd. Cours 1090 1090 2530 27,50 2530 27,50 cotation - sans indication précédent; El coupon détaché; o = offeri; re réduite; J demande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100  | The state of the s | • | AGIP! AGIP! Agipi Ambidon (Aza) Agipi Ambidon (Aza) Agipi Ambidon (Aza) Agipi Actions (Aza)  Antigone Trisorie Natio Court Terme 14606 Natio Court Terme 14606 Natio Court Terme 170,43 Natio Epargne 170,43 Natio Epargne Retraite Natio Epargne Retraite Natio Epargne Retraite Natio Epargne Retraite Natio Euro Valeurs Natio Euro Valeurs Natio Euro Oblig. Natio Euro Perspect 1789,30 Natio Immobilier 1161,43 Natio Pacament C Natio Oblig. NT C Natio Oblig. NT C Natio Oblig. NT C Natio Opportunitis Natio Pacament C Natio Placement C Natio Revenus 1126,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Party Month Revialle D.  Sicav Associations C.  Sicav Associations C.  Mutual, depois Sicav C.  Mutual, depois Sicav C.  CALS S. E. D' E P.A. R.  Scar. Act. Futur D PEA.  Scar. Capitalisation C.  Scar. Monthaire C.  Scar. Monthaire C.  Scar. Trissorerie C.  Scar. Scar. Scar. D.  Scar. Scar. Scar. D.  Scar. Scar. Scar. D.  Scar. Scar. Scar. D.  Scar. Scar. D.  Scar. Scar. Scar. D.  Sc | POLARE  9710173 293,19  112104  112104  1000CAM  Amplia  About Arace Europe  About France Monde  About France Monde  About France Limbe  2461,95  2461,95  About France Monde  About France Limbe  About France Limbe  100C TRESOR (1.8 Hour)  100CT TRESOR (1.8 Hour)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122971.50   122971.50   Optails Dynamiq. 0. | 9554,13 1956,27 1856,47 120,04 117,05 110,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 106,67 | 1977,57 1933,59 Acimenitaire C Acimenitaire C Acimenitaire D Acimenitaire C Acimenitaire C Acimenitaire C Acimenitaire D Sogolia (7D Acimenitaire D Sogolia (7D Acimenitaire D Acimenitaire C Acimenitaire D Acimenitaire C Acimenitaire D Acimenitaire D Acimenitaire D Acimenitaire D Acimenitaire D Acimenitaire D Acimenitaire C Acimenitaire D Acimenitaire D Acimenitaire C Acimenitaire D Acimenitair | 2120/2 2079/M<br>1718/75 1701/73<br>570/6 362,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### AUJOURD'HUI

SCIENCES Du 17 au 19 juin à Chamonix, deux cents chercheurs programme météorologique inter-

moyenne échelle). ● CE PROJET, qui associe une douzaine de nations et mobilise une soixantaine de millions de francs, vise à améliorer la national MAP (Programme alpin à prévision des fortes précipitations,

particulièrement fréquentes à l'automne sur les régions alpines, où elles provoquent des catastrophes souvent meurtrières. 

LES MÉTÉO-ROLOGUES espèrent parvenir à prévoir le déclenchement de ces pluies intenses à l'échelle d'une vallée ou d'un massif, avec une précision d'une heure, ce qui permettrait de mettre en œuvre des moyens de

partenaires du projet MAP est de

parvenir à une fiabilité beaucoup

plus grande : ils espèrent atteindre

une précision géographique de

quelques dizaines de kilomètres

(d'où la notion de « moyenne

échelle »), avec une marge d'er-

reur ne dépassant pas une heure.

Une information de cette qualité,

obtenue suffisamment tôt - six à

douze heures à l'avance - permet-

trait de déclencher des actions

préventives d'alerte et de mieux

Dans un premier temps, les ser-

vices météorologiques européens

ont mis en commun toutes les ar-

chives qu'ils possèdent sur les

Alpes, constituant ainsi une gigan-

tesque base de données, hébergée

organiser les moyens de secours.

prévention et de secours plus efficaces. • POUR AUMENTER et affiner leurs modèles numériques, les partenaires du projet préparent une campagne intensive de mesures.

# Les météorologues mettent les Alpes sous haute surveillance

Deux cents chercheurs d'une douzaine de pays, réunis à Chamonix, participent au programme international MAP destiné à prévenir, grâce à des modèles numériques complexes, les conséquences dévastatrices des fortes précipitations

SEPTEMBRE 1992: une crue brutale de l'Ouvèze fait trentesept morts à Vaison-la-Romaine (Vaucluse). Novembre 1994: soixante-dix personnes périssent dans les inondations qui ravagent le Piémont italien. Août 1996 : une coulée de boue emporte quatrevingts campeurs à Biescas, dans les Pyrénées espagnoles... Ces « accidents » météorologiques, particulièrement meurtriers - sans compter les milliards de francs de dégâts matériels occasionnés -, n'ont rien d'exceptionnel. « Les pluies intenses sont un phénomène qui fait partie de la variabilité naturelle du climat et qui a toujours existé, rappelle Philippe Bougeault, chef de groupe au Centre national de recherches météorologiques de Toulouse. Ce qui a changé, c'est que la société, qui considérait autrefois le risque météorologique comme une fatalité, ne l'accepte plus aujourd'huj. » A défaut d'un impossible

« risque zéro », le programme scientifique international MAP (Programme alpin à moyenne échelle), dont la réunion annuelle se tlent à Chamonix, du 17 au 19 juin, vise à améliorer la prévision des épisodes pluvieux extrêmes. Ce projet d'une soixan-taine de millions de francs, lancé en 1994 à l'initiative de la Suisse, fédère deux cents chercheurs de l'ensemble des pays de l'arc alpin, auxquels se sont joints l'Espagne et la Grande-Bretagne, mais aussi le Canada et les Etats-Unis, dont



Pour observer les grands nuages convectifs à l'ongine des fortes précipitations sur les refiefs alpins, ainsi que les phénomènes de foehn dans les vallees, les chercheurs vont déployer un impressionnant ersenal d'instruments de mesure, au soi et aéroportés, s'ajoutant au réseau permanent des stations météorologiques européennes.

transposer les résultats de ces recherches à leurs propres massifs

La chaîne des Alpes constitue en effet un laboratoire naturel idéal pour étudier les fortes précipitations. D'une part, il est fréquent que ses versants essuient des pluies diluviennes, particulièrement abondantes en automne audessus des régions méridionales: des masses d'air chargées de l'humidité de la Méditerranée sont alors poussées par les vents du sud

"Ils ne savaient pas

que c'était impossible, alors ils l'ont fait."

prennent de la hauteur pour les franchir et, se refroidissant, se répandent en trombes d'eau. D'autre part, cette zone, qui rassemble une forte concentration de chercheurs en météorologie et en hydrologie, est équipée d'un réseau exceptionnellement dense de plusieurs milliers de stations de

En dépit de ce potentiel d'observation, « nous connaissons encore très mai les processus physiques qui

vers les reliefs aipins; elles sont à l'œuvre dans les nuages convectifs et la façon dont ils interagissent avec le relief », souligne Evelyne Richard, directeur de recherches au laboratoire d'aérologie du CNRS de Toulouse et responsable scientifique du programme MAP pour la France. Ces phénomènes relèvent en effet d'une très complexe mécanique des fluides appliquée aux écoule-ments atmosphériques, faisant intervenir de multiples paramètres: la température, l'hygrométrie et le vent bien sûr, mais aussi le relief, ou encore le degré d'humidité du soi, dont le plus ou moins grand échauffement génère des « brises » qui déterminent la loca-

### **ACTIONS PRÉVENTIVES**

Aussi la prévision de ces événements météorologiques violents reste-t-elle pour l'instant très grossière: « Météo-France est capable d'annoncer un risque de précipitations importantes sur les Alpes du Sud par exemple, mais sans pouvoir Indiquer si elles affecteront le massif du Mercantour ou la vallée de l'Ubaye, et avec une incertitude de cinq ou six heures », regrette Philippe Bougeault. L'objectif des

par l'Ecole polytechnique de Zurich. Pour l'enrichir, les chercheurs préparent à présent une phase d'observation de terrain intensive qui, pendant trois mois, à l'automne 1999, mobilisera toute une batterle d'Instruments de mesure sophistiqués, au sol ou aéroportés. HYDROMÉTÉORES Des moyens lourds seront dé-

ployés notamment sur le Tessin suisse et la plaine du Pô italienne, où les pluviomètres enregistrent couramment des hauteurs journalières de plus de 200 millimètres d'eau. Une série de radars Doppler interconnectés mesureront, grâce à l'écho renvoyé par les aérosols, la vitesse des masses d'air en mouvement. Ils pourront aussi détecter, à l'aide d'un système de polarisation des signaux, la nature des hydrométéores - gouttes de pluie ou glace - composant les nuages. Une flotille d'avions de re-

cherche, bardés de capteurs, embarquera également des lidars, appareils de télédétection optique dont le faisceau laser permet de «cartographier» les basses couches de l'atmosphère et de déterminer leur teneur en vapeur d'eau. Pour ne rien laisset au hasard, une nouvelle génération d'instruments, des radars profileurs de vent, déployés horizonta-lement au sol, calculeront la force et la direction des déplacements d'air en altitude. Enfin, un satellite Météosat effectuera des mesures à très haute fréquence au-dessus de la zone alpine.

La moisson de mesures ainsi collectées viendra alimenter la base de données collective. Elle permettra surtout de confronter les observations in situ avec les simulations des modèles numériques développés par chaque pays, afin de les affiner. Météo-Prance et le CNRS travaillent ainsi à un nouveau modèle opérationnel de prévision à moyenne échelle, Méso-NH, qui bénéficie

### Fœhn et turbulences

A son volet « hydrique », le pro-gramme de recherche MAP ajoute une partie « sèche ». consacrée notamment à l'étude du fœhm. Ce vent sec et violent produit par la descente de masses d'air chaud se déplaçant au-dessus des reliefs s'engouffre dans les vallées alpines. La prévision de sa venue et de la localisation précise de ces épisodes venteux pourrait aider, en particulier, à mettre en place des plans de gestion de la pollution atmosphérique observée dans certaines de ces « cuvettes ». De même, les météorologues s'intéressent au phénomène des turbulences d'altitude qui, bien que généralement faibles au-dessus des Alpes, peuvent perturber la circulation aérienne. L'un des axes du programme vise à déterminer l'occurrence et les zones de formation de ces tourbillons, dont Porigine et les mécanismes internes sont encore mai connus.

depuis peu de la puissance du supercalculateur Fujitsu mis en service à Toulouse (Le Monde du

Parm! tous les autres paramètres, les scientifiques devront intégrer l'hypothèse généralement admise d'un réchauffement climatique global qui, en augmentant l'évaporation et donc l'humidité de l'air, pourrait générer des situations torrentielles plus fréquentes que par le passé. Un risque qui, pour les météorologues, constitue une raison supplémentaire de chercher à l'anticiper.

Pierre Le Hir

Dogwa

 $kw_{t-1},\ldots$ 

Carry .

 $(C) \otimes_{\mathcal{A}^{(1)} \times_{\mathcal{A} \times \mathcal{A}}}$ 

 $\pi_{U(g)_{\pi^{*}_{\alpha^{*}}, \gamma_{\alpha^{*}}}}$ 

6.50°

The state of the state of

Exert.

Arta ...

4511. Search .

130-

 $\Omega_{ij}^{m}(t) = \frac{1}{it^{n}}$ 

 $\mathfrak{d}_{\mathcal{Q}_{\mathcal{Q}_{i_{1}, \ldots, i_{r}}}}$ 

### Le tigre de Sumatra est exclu de la famille

LETIGRE est le plus gros chat de la famille des félidés. Menacé de disparition, il survit encore dans certaines zones du continent asiatique et promène sa somptueuse fourrure rayée depuis les neiges de Sibérie iusqu'aux forêts humides de l'Inde et de Sumatra (Indonésie). Jusqu'à présent, les quelque 5 000 à 7 500 tigres vivant dans le monde étaient classés en une espèce unique, Panthera tigris, divisée en huit sous-espèces. De nos jours, du fait des ravages faits par la chasse et le braconnage, il ne subsiste que cinq sous-espèces, dont le tigre du Bengale (Panthera Tigris tigris), qui constitue la majorité de la population de ces félins (3 000 à 4 000 exemplaires en Inde).

L'analyse génétique risque de bousculer cette classification. Des scientifiques américains appartenant à l'American Museum of Natural History, au Wadsworth Center du département de la santé de l'Etat de New-York et au département de chimie de l'université DePaul à Chicago ont étudié de près un gène de l'ADN mitochondrial prélevé sur trentequatre tigres captifs représentant toutes les sous-espèces. Surprise : celui des tigres de Sumatra comporte trois marqueurs génétiques spécifiques inexistants chez les autres tigres. Pour ces scientifiques, qui publient leurs travaux dans la revue Animal Conservation de juin-juillet, ces éléments font du tigre de Sumatra « une espèce distincte des

### HYBRIDES VIABLES

Le propos paraît cependant excessif à Roland Perasso, biologiste moléculaire au Laboratoire de biologie cellulaire du CNRS à Orsay (Essonne). Cette étude, souligne-t-il, « indique surtout que les tigres de Sumatra forment une lignée bien individualisée, dans une population mondiale de tigres caractérisée par une grande variabilité génétique. Mais ils ne forment pas une nouvelle espèce. La découverte de ces trois marqueurs permettra surtout de les distinguer des autres tigres ». Par ailleurs, les travaux américains contredisent les définitions de la notion d'espèce fournies par le Suédois Carl von Linné, et plus près de nous par le biologiste américain Ernst Mayr.

Deux espèces animales différentes ne peuvent avoir de descendants viables. A contrario, les membres d'une population animale font partie d'une même espèce lorsqu'ils sont Interféconds et capables de produire des hybrides viables. Or, c'est Justement le cas des tigres, dont « toutes les sous-espèces se reproduisent entre elles », précise Jacques Rigoulet, vétérinaire au Jardin des plantes, à Paris.

### ESPÈCE INTERFÉCONDE

Faut-il alors repréciser la définition de l'espèce à la lumière des apports de la génétique moderne ? C'est ce que proposent les auteurs de l'article paru dans Animal Conservation. « Le critère biologique d'espèce interféconde est un peu arbitraire, et sa définition discutée », confirme de son côté Jean-Jacques Jaeger, directeur de l'Institut des sciences de l'évolution, laboratoire mixte CNRS-université de Montpellier (Hérault). Car « des populations d'une même espèce, vivant dans des endroits différents, et ayant acquis une distance génétique faible, peuvent très bien avoir élaboré une barrière génétique qui empêche les croisements. Ce sont alors deux espèces différentes », explique-t-il. Alors que « des populations séparées depuis très longtemps et ayant accumulé des différences génétiques importantes se reproduisent quand même lorsqu'on les met en contact si elles n'ont pas établi de barrière génétique. Elles forment donc une seule espèce ».

En tout état de cause, Jean-Jacques Jaeger considère que les travaux de l'équipe américaine sur les tigres sont « très intéressants », car ils rejoignent une étude effectuée par deux scientifiques de l'université de Lund, en Suède, sur la totalité de l'ADN mitochondrial appartenant à des orangs-outans de Sumatra et de Bornéo. A cette occasion, les chercheurs ont découvert que l'ADN mitochondrial de ces animaux différait d'une manière considérable, alors que ces deux sous-espèces sont interfécondes, et ils en ont conclu eux aussi qu'il fallait les considérer comme deux espèces différentes.

Christiane Galus

ple sans fier re

والمنافرة والمنافرة

an in an **wa**ndari di Aribati Charles Call Comp ラインストリステムの**選択場所開発** 

The second is the second of the second " - I'm bil aprene official of beautiful being and the たかのととということを必要を AT THE PROPERTY AND AS ARE THE AND STREET THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. THE T HAVE IT SHELL SEE STATE Burtemarter auf ber bie fie Burtemarter FREE PROPERTY AND THE PARTY PROPERTY AND THE PARTY AND THE The water is an expense of the property of the second

THE STREET WAS RESERVED TO SERVE · IT : 1 The said of the contract of the The same of the part of the same of the same WW Town States had the things become a film a see stand medicine market and The first in I do which provide Martin and the Bearing of the All

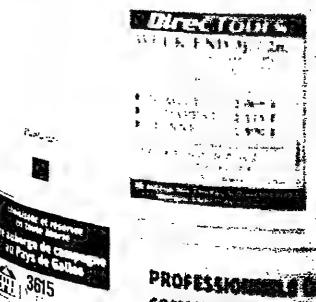

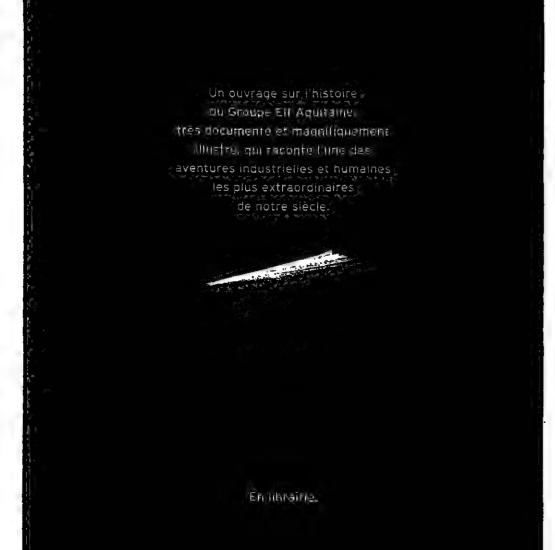



# illance

estine à prevenir,

particular a choice alimental la tages of the title? without the Ele beiment of the eventuals has reported the district of the best transfer of the contest that figure description par chique happy man of the manufacture of the standard Property of American and A first thought the profit of the small and used significant and animals Cathelle, Manage 2011, dis benefice

### Fæhn et turbulences

A semi-solet - hadrique -, kpa gramme de recherche un ajoute une partie . seches, consacrer notamment a l'énig du ferdin. Ce vent sec et tioks produit par la descente de masse d aft chand se deplayant and sus des selicts s'engouitte das ics vallees alpines, la preise de sa venue et de la localisme previse de ces episades sena pourrait aider, en particulat mettre en place des plans des tion de la poliction atmores rique observée dans certainne Les acmerttes . De menels métentologues s'interessue photomene des turbulences titude qui, bien que geneik mertt faibles au dessus der &: penvent perturber la circulearrichne. I un des aus des Al amme vise a determinula concerns of les zones de fezthan de . es tourbillom. I migine of ics mecanismen Mexical entore malconnu-

deposits on 120 to 20 miles parties and a series.

Bank Street Control W.S.

Transaction of Start Consideration of Start

 $\alpha_{ij}=0.577\%$ 

11/2

1.00%

5,000,000

4411

 $s_{\rm coll}(\alpha) \geq 3.40$ 

34 Capper 1

Edda - Bar por de la como

Spariting.

 $\lim_{t\to\infty} \chi(t,w) = \lim_{t\to\infty} \chi(t,w)^{-1} e^{-t(t-t)} e^{-t(t-t)}$ 

William Control State State State

Committee to the second

FIRE

14.9

des

Care

 $P_{i,j}(x,y,y,z)$ 

- 45

14.7. 115

THE PROPERTY AND A SECOND

Sign of the second second second second second

englisher

The second state of the se

WER BAR STORY

gardine profession and the con-

PROMPET FROM HE

■ Personal to the St.

app and a first

grant of the same

way well to ware

San Property Control

Carried St. Carried

Ma to F 2 "

# \* 119. · ·

**10. 1**0.

E to the same 

· 8 45 · \* · \* · \* · ·

xelu de la famille The process of the second of t

pour ressusciter les siècles oubliés de complicité malto-française LES NATURELS du pays au des trente grands-maîtres de lokali tandis que la distinction reux de leur sieste, les touristes l'Ordre de Maîte avaient été fransont pas encore revenus, ce dimanche de juin, lorsque, tambour battant, déboulèrent brusquement dans les rues de La Valette des soldats bleu-blanc-rouge conduits La more de de mesure and par un jeune cavalier en tricome noir. Une surprise, tombée un peu à plat, sans doute à cause de la

> les Français en juin 1798. Ne manquait pas un brandebourg de dolman, ni les canti-nières avec gourde et couteau, ni les enfants de troupe en bonnet de lutin, ni bien sûr, pour la partie adverse, les chevaliers de Malte en perruque et culotte. Une guerre civile en quelque sorte puisque, comme l'a rappelé la presse valettoise, l'armée laique du Directoire en route pour l'Egypte venait déloger au passage un État catho-militaire au recrutement certes paneuropéen mais où, depuis l'installation dudit Etat dans l'île en 1530, l'avait peu à peu emporté l'influence française. Nicolas Saudray l'a raconté dans ses romans à goût d'orange maltaise, après avoir fouillé longtemps dans gri-

Malte sans fièvre

moires et archives. De 1530 à 1798, près de la moitié

Carnet de route

Manifestations: fêtes

tout l'été avec « pic » le

8 septembre pour la

01-48-00-03-79.

populaires et parades militaires

commémoration du Grand Siège

de 1565. Renseignements : Office

Exposition: « La campagne

d'Egypte » aux invalides jusqu'au

18 octobre, tel.: 01-44-42-37-67.

Restaurant: poisson très frais

• Lectures : Malte, d'Alain Blondy

(guide Arthaud) : Dieu est-il

du tourisme de Maite à Paris, tél. :

furent francophiles, dont le muni-ficent Portugals Pinto qui, de 1741 à 1773, tégna comme à Verailles sur ces ápres rocailles. Si la plus formidable forteresse méditerranéenne résista si peu à Bonaparte, c'est que nombre de chevallers français de l'Ordre, acquis aux idées nouvelles dès avant 1789, via mauvaise heure, mais mijotée de longue date par les autorités pour la franc-maconnerie, voire via la reconstituer la prise de Malte par magie à la Cagliostro, ne pourfendirent que mollement leurs semblables.

çais, et la majorité des autres

Deux siècles après leur débarquement, les soldats de Bonaparte sont revenus dans l'île

Une cinquantaine des 300 chevaliers de France appartenant à la confrérie de Malte (sur un effectif total de 500 titulaires armés) suivirent d'ailleurs Bonaparte en Orient. Un Bonaparte qui ne passa qu'une semaine à La Valette, dans le massif palais Parisio (sa chambre est à présent le bureau du ministre maltais des affaires étrangères), mais y laissa une organisation qui marque toujours ce terroir arabo-latin, en dépit de l'occupation britannique (1800-

Echange de bons procédés: la Légion d'honneur serait la version napoléonienne de l'esprit de chevalerie entrevu à Malte. En 1994, l'île est revenue à la réforme municipale bonapartienne des kunsilli

gentilhomme ? et Chevalerie du soir,

de Nicolas Sandray (Senil) ; Les

Chevaliers de Malte, de Bertrand

Galimard Flavigny (Galimard) ;

Bonaparte en Egypte, de Jacques

Bainville (Balland); Compagnes

• Disque : Les Manuscrits de

notamment des œuvres inédites

Mattrise des Bouches-du-Rhône et

le Jeune Ensemble de Provence.

Malte, CD Studio SM, avec

Henry Laurens (Seuil).

d'Egypte et de Syrie, texte attribué à

Napoléon Bonaparte, présenté par

les chevallers reste la référence. L'Auberge de Provence, splendide édifice en blonde pierre insulaire, et où logezient pages et novices méridionaux, a conservé son intitulé tout en abritant Pactuel Musée d'archéologie.

Le proverbe local selon lequel « un muezzin ne peut se faire entendre à Malte » a été contredit par la mosquée libyenne couronnant une hauteur de la banlieue valettoise

Le mini-tenitoire (370 000 liens sur un peu plus de 300 km²) a néanmoins profondément changé : divorce et avortement demeurent proscrits, mais les orantes voilées ont été remplacées dans les églises par des beautés aux appas outrageusement exposés; le proverbe selon lequel « un muezzin ne peut se faire entendre à Malte » a été contredit par la mosquée libyenne couronnant une des hauteurs de la capitale ; les Maltais (dont la langue maternelle comporte plus de 40 % de mots arabes) regardent désormais presque en face leurs trois siècles d'islamité.

Cent ans après la fin de la domination musulmane, au Moyen Age, le pouvoir derechef chrétien expulsa de nombreux insulaires demeurés fidèles à Mahomet, afin que la catholicité retrouve ici son hégémonie. Les habitants n'en restèrent pas moins imprégnés d'Orient. On dit que la vrale raison de l'initation contre les troupes du futur Napoléon I fut l'usage français du « billet de logement » chez. l'habitant pour les militaires. La jalousie des maris maltals ne put supporter cette intrusion dans le gynécée... Les Anglais, eux, se gardèrent bien de frayer avec les indigènes. Le tourisme est considéré maintenant comme l'une des principales ressources stables de ce pays tranquille où on peut apprendre l'anglais sans phile, participer à de très snobs régates, risquer ses économies dans un casino maritime à colonnades ou plonger entre mérous et espadon. Les bi-chons maltais, chiens-chiens de compagnie que prisaient les che-valiers de la décadence, sont en revanche devenus introuvables. La fièvre de Malte, nom désuet de la brucellose, est (presque) complètement éradiquée.

Les étroites routes slalomant entre des murets où prospère le précieux caprier voient passer des myriades de voitures (encore conduîtes à gauche). L'aisance, et même plus, éclate partout. La lé-gendaire fébrilité maltaise s'est noyée dans l'embourgeoisement. Argent de passage et port franc réexportateur expliquent aussi cette prospérité qui fait que, pour le moment, ces terres presque sans terre (et sans autre eau, dans l'île principale, que celle, dessalée, de la mer) veulent faire leur vie seules comme une grande fille, sans adhérer à l'Union européenne.

Les 80 000 visiteurs français annuels, sur un million de touristes, contribuent en tout cas, bicentenaire de 1798 aidant, à raviver la complicité franco-maltaise des siècles giorieux évanouis. Une complicité que paradoxalement la venue de Bonaparte avait un temps remisée chez les vieilles hmes.

Jean-Pierre Péroncel-Hugoz



quatorze jours avant le départ). Louer ensuite une volture (de 743 à 1 485 F pour trois jours avec 900 km et les assurances, chez Europ Car, tél.: (11-30-43-82-82) afin de pouvoir explorer la région, notamment la route des Crétes et le château de la Pavorite, près de Rastatt. Renseignements à l'Office allemand du tourisme, 9, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris (tél.: 01-40-20-01-88).

Patrick Francès

### PARTIR

FAUVES EN FAMILLE. Spécialiste des randonnées-découverte, Club Aventure propose aux parents d'offrir à leurs enfants le somptueux spectacle de la faune africaine dans le cadre d'un circuit de 14 jours en Tanzanie avec, pour approcher les animaux au plus près, des bivouars au cœur des plus belles réserves lo-cales. Au programme, le cratère du N'Gorongoro, les plaines du Serengetti, le lac Manyara, la Rift Valley, le lac Natron et les parcs d'Arusha et de Tarangire, Départs les 6 et 20 juillet, et les 3 et 24 août : à partir de 11 950 F par adulte (11 650 F pour les 12-16 ans, \$ 450 F pour les 8-11 ans) en pension complète avec l'avion de Paris, l'encadrement et l'hébergement en tentes deux

\* Renseignements au 18, rue Séguier, 75006 Paris, tél.: 01-44-32-09-30

**VACANCES EN EAU DOUCE.** Calme, dépaysement, nonchalance. Trois mots pour resumer la découverte paisible de l'Hesagone au fil de l'eau à bord de confortables petits bateaux (deux à douze passagers) qui se pilotent sans permis, Le temps de s'initier à la navigation et au passage des écluses et l'aventure commence à 6 km à l'heure. Au départ de 15 bases réparties sur 8 000 km de voies navigables, Paris Canal Quiztour et Crown Blue Line proposent plus de 400 hateaux à louer en Alsace et Lorraine, dans les Vosges, en Loire-Nivernais, en Bourgogne, en Bretagne, en Charente, en Aquitaine, sur le Lot, dans le Midi et en Camargue. Sans oublier des croisières à travers Paris, sur le canal Saint-Martin ou sur la Mame (tel.: 01-42-40-96-97). Selon la période, les prix varient de 3 780 F par semaine pour un Kingfischer de 2 personnes à 17 950 F pour un Challenger de 12 personnes. ★ Informations au 01-42-40-81-60.

BRUEGEL À ANVERS. Blottie dans l'estuaire de l'Escaut : Anvers. Un décor rouge brique d'architecture flamande, des façades à pignon rehaussées de parements blancs, des églises, gothiques ou baroques, écrins de chefs-d'œuvre. De quoi justitier une escapade estivale. Et ce d'autant plus que l'exposition « Bruegel/Bruegel » achève dans cette ville son périple européen. L'occasion de découvrir, jusqu'au 26 juillet, à travers une cinquantaine de toiles, de dessins et de gravures provenant de collections privées, l'œuvre des deux fils de Pieter Bruegel l'Ancien, Pieter Bruegel le Jeune et Jan Bruegel l'Ancien. Compter 1 460 F par personne en Thalys, 1530 F sur vols réguliers, avec deux muits et petit déjeuner.

\* Agences de voyages et Pauli Voyages, B, rue Daunou, 75002 Paris, tél.: 01-42-86-97-04.

■ VAUX REVISITÉ. Les grandes charpentes des monuments français sont rarement accessibles au public. On escaladera donc (de jour et moyennant un supplément de 10 F), le cœur battant, les 80 marches conduisant à celle du dome situé au-dessus du grand salon du château de Vaux-le-Viconnte. Les personnes sujettes au vertige se consoleront en découvrant, fraichement restaurés, les appartements du maréchal de Villars qui succéda à Nicolas Fouquet. Visite de 10 à 18 heures et, aux chandelles, les samedis et jours fériés (sauf le 14 juillet), de 20 h 30 à 23 beures.

\* Domaine de Vaux-le-Vicomte, 77950 Maincy, tél.: 01-64-14-41-90. Entrée : 56 F (aux chandelles, 75 F).

### chez Grabiel, square de Francesco Azopardi. Mifsud-Bounici, Marsascala, compositeur maltais de musique Malte, tel.: 684-194. sacrée du XVIII siècle, jouées par la

Baden-Baden ou la culture du bain Postée à l'orée de la Forêt-Noire, à cinquante kilomètres de Strasbourg, la petite ville allemande de Baden-Baden exhale le parfum nostalgique d'une station thermale qui, à la fin du XIX°, fut intronisée « capitale estivale de PEurope » et vit affluer artistes (Dostolevski, Berlioz, Brahms), aristocrates et nantis. A l'instar des Romains, ils appréciaient notamment les eaux des sources. Une ville verte et fleurie avec son parc planté d'essences rares, sa rivière peuplée de truites, les terrasses ombragées de ses palaces et de ses restaurants, son klosque à musique, sa buyette ornée de fresques et les tapis verts de son casino. Ville esthète et épicurienne où Pon continue de vivre au rythme on dolce farniente. Dans ce décor d'opérette, ancien et nouveau se côtoient avec bonheur, à l'image de l'élégant théâtre néo-baroque (tel.: 00-49-7221-93-27-51) et du Palais des festivals (tél.: 00-49-7117-80-41-66), dont la salle moderne jouxte l'ancienne gare avec ses guichets et son buffet pronut

restaurant à la mode. Idem des thermes

Caracalla, dont la verrière futuriste se

dresse à deux pas du Priedrichsbad. Ce vénérable « temple du bain » mérite qu'on se pue an naturisme strict qui j appliqué, votre aux bains mirtes (majoritaires) qui font frissonner les plus

En vedette, le bain « triando-romain », au cérémonial de seize étapes minutées alternant vapeur et bains divers. Temps forts: un bassin rond sous une compole palladienne et la salle de repos plongée dans une douce pénombre. Compter trois heures et demie et 56 marks (environ 187 F) pour le massage au savon et à la brosse et l'application de crème hydratante. Pour s'Informer, téléphoner au 00-49-7221-27-59-20 on 40, on à l'office du tourisme local, au 00-49-7221-27-52-00. De quoi justifier une escapade outre-Rhin. D'autant que, à quinze kilomètres de là, le Schlosshotel Bühlerhöhe (tel.: 00-49-7226-550), un château baroque construit entre 1911 et 1914, offre le luxe feutré de ses quatre-vingt-dix chambres et suites. Une demeure altière et raffinée, érigée au cœur d'un parc de dix-buit hectares par la fille d'un grand propriétaire juif de Silésie, à la mémoire du fringant capitaine de l'armée prussienne pour lequel elle n'hésitera pas à divorcer et à

embrasser la religion catholique. Mis au banc de la société, le couple maudit Villégiaturera entre Côle d'Azur et bords du NIL où l'officier s'éteindra en 1908. Converti en hôtel puis occupé par l'armée française, le château sera finalement acheté par la famille Grundig, qui le répovera amoureusement. Romantique, le lieu est également torique (centre de beauté, piscine, bains à remous et sauna) et gastronomique avec un restaurant, L'Impérial, qui s'enorgueillit d'un chef étoilé au Michelin et d'une sommelière réputée. Jusqu'au 27 août, un hixe abordable grâce au forfait estival à 940 marks (environ 3150 F) par personne en chambre double (deux mits avec petits déjeuners, diners et collations, accès au spa et aux soins qui y sout proposés) et à 975 marks (environ 3 270 F) pour trois muits. A signaler, un forfait « spécial Festival » à 875 marks (environ 2 930 F) par personne pour deux mits en chambre double et un dîner de gala le soir du spectacle. Réservations au 0-800-136-136. En voiture, Baden est à quelque 540 km de Paris. En avion, Strasbourg est à une heure d'Orly. Air Liberté (tél. : 0-803-805-805) propose notamment im

prix sourire > à 639 F A/R (réservation

Directours. WEEK-END 3j. / 2n. Vol régulier. Départs de Paris et province + Hôtel 3 à 5°. Petit-déjeuner inclus. Prix valables tout l'été. ● PRAGUE: 2 005 F ■ BUDAPEST: 2 115 F VIENNE: 1890 F

LAC LEMAN - SUISSE 7 jours en demi-pension dès FF 3400.- par pers. Tel. ++41 21/ 946 05 05 Brochures granuites sur demande Fex ++41 21/ 946 05 15 01.45.62.62.62 en province M.O.L.G. 15.43 Minitel 3615 Directours 2,23 Fhan.

▶ HÔTEL DU SIGNAL\*\*\*\* CH-1604 PUIDOUX-CHEXBRES HÔTEL DU PARC\*\*\*\* CH-1801 LE MONT-PÈLERIN TëL ++41 21/ 921 23 22 Fax ++41 21/ 923 52 18

LE COMPTOIR BLEU VOLS AR TENERIFE 1520 F DAKAR 2300 F MARRAKECH 1380 F SELOURS MADERE 2680 F - Hour 3+ 7 mile + pen-deput (SRAEL 2580 F SENEGAL 2980 F 20146564040

VOYAGEZ

Vols, Séjours, Croisières! Harvelles offres chages jour\_

ONSOLDE

ANDORRE Mentagne 890 Frs I sensine de localine pour un studio 2 personnes FGYPTE Combinet de 15, 3 250 Frs. Volt + Crésión Beless 5' + sij Harghadu + Le Coin GRECE Stiller 2 490 Frs Fols + 8 jours Hittel-Cob 1/2 Pers. + Erossferts Toutes vos vacances sur 3615 Bye Bye

Loin de la cohue des villes Tél. 00 41 27 783 11 22 Fax 00 41 27 783 10 89 UN HÔTEL-CLUS\*\*\* OÙ VOUS ÉTES REÇUS EN AMIS DU 28/6 AU 5/9. Ambiance conviviale et sportive. Gd parc de 14000 m2. Tennis. VTT. Randos accomp., etc. Animation choisie pour adultes et jeunes. Mini-Club enfants et Junior-Club ados ratidis. L pens. compl. de 2295 à 2685 FF. HÖTEL-CLUB SUMWAYS (IK) please

3615 DREAMS 1840Des propose séjours de qualité et aux prix les plus bas. Lie. Nº 075 95 (814 - (2.23 F/ma)



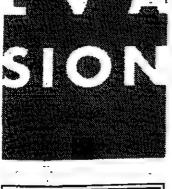



### La chaleur arrive

LA CELLULE anticyclonique originaire des Açores et se déplacant vers les Alpes va diriger un flux de sud sur la France. Les températures dépasseront souvent les 30 degrés en fin de semaine sur la plupart des régions. Jeudi, un beau soleil rayonnera sur le pays, mis à part les régions situées au nord de la Seine, où des nuages circuleront en marge d'une perturbation

Bretagne, pays de Loire, Basse-Normandie. - Le soleil brillera. Un léger vent de sudouest limitera le mercure vers les 20 degrés en bord de mer, alors qu'il fera de 24 à 26 degrés dans

les terres. Nord-Picardie, Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, Ardennes. – Des bancs nuageux défileront du pays de Caux à la Picardie et à la frontière belge. De la région parisienne au Centre, le soleil s'imposera facilement. Il ne fera que

mais 21 à 25 degrés ailleurs du nord au sud.

Champague, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté. - Du nord de la Lorraine à l'Alsace, le soleil se contentera d'apparitions fugitives, mais les passages nuageux laisseront filtrer une certaine luminosité. Plus au sud, le beau temps se mettra en place plus facilement. Il fera de 21 à 25 degrés du nord au sud.

Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées. – Le soleil régnera en maître. La chaleur sera de retour avec 26 degrés dans le Poitou et jusqu'à 30 degrés au pied des

Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes. - Le soleil brillera du matin jusqu'au soir. Après une bonne fraîcheur matinale, le mercure indiquera souvent entre 24 et 26 de-

Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse. - Ciel bleu. Il fera de 26 à 29 degrés, un peu moins sur les rivages



Couvert ///// Pluie Oroges

### LE CARNET **DU VOYAGEUR**

■ POLOGNE. Le syndicat des mins de fer polonais (PKP).

| LINGGES 1921 5 CAYENNE 2431 N GENEVE 12/2 5 STOCKHOLM 11/15 P ALGER 10/27 5 SINGAPOUR 27/31 N | 17 degrés                                                                                                                                                            | sur la C                                                                                                                                                                                                                                  | ôte d'Opale,                                                                                                                                                             | expose                                                                                                  | is aux brises.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | 100                                                                                                                                                                                                     | OU .                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | CANC !                                                                                                                                               | <b>建型线</b>                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                               | 20" 22"   100   100               | (tel.: 0800-313-800).                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                               | PRÉVISION VIIIE par VIIIE et l'état du cic C : couvert; P FRANCE MALCIO BIARRITZ BORDÉAUX BOURGES BREST CAEN CHERBOURG CLERMONT-F. DIJON GRENOBLE LILIE LIMOGES LYON | S POUR L<br>2, ies minim<br>el. S : ensol<br>: plule; * : 1<br>tropole<br>13/25 \$<br>12/23 \$<br>10/24 5<br>12/19 \$<br>12/19 \$<br>12/19 \$<br>12/19 \$<br>10/24 5<br>10/24 5<br>10/25 \$<br>10/20 N<br>10/20 N<br>10/21 \$<br>10/23 \$ | E 18 JUIN 19 na/maxima de i eillé; N : nuager neige. NANCY NANTES NICE PARIS PAU PERPIGNAN RENNES ST-ETIENNE STRASBOURG TOULOUSE TOURS FRABICIE cont CAYENNE FORT-DE-FR. | 8/22 N<br>10/24 S<br>15/22 S<br>10/23 S<br>10/23 S<br>10/23 S<br>11/21 S<br>8/20 N<br>11/27 S<br>9/23 S | PAPEETE POINTE-A-PIT. ST-DENIS-RÉ. EUROPE AMSTERDAM ATHENES BARCELONE BELFAST BELGRADE BERLIN BERNIE BERLIN BERNIE BUCAREST BUDAPEST COPENHAGUE DUBLIN FRANCFORT GENEVE HELSINKI | 24/30 N<br>19/24 S<br>13/19 P<br>22/30 S<br>17/25 S<br>12/18 P<br>12/20 N<br>9/13 S<br>12/20 P<br>15/28 S<br>12/20 P<br>9/20 N<br>12/20 S<br>13/20 P<br>9/20 N | LISBONNE-<br>LIVERPOOL<br>LONDRES<br>LUDEMBOURG<br>MADRID<br>MILAN<br>MOSCOU<br>MUNICH<br>NAPLES<br>OSLO<br>PALINA DE M.<br>PRAGUE<br>ROME<br>SEVILLE<br>SOFILA<br>ST-PETERS8.<br>STOCKHOLM<br>TENERIFE | 22/32 S<br>12/18 P<br>12/20 P<br>10/20 C<br>16/33 S<br>15/24 S<br>8/18 P<br>16/26 S<br>9/15 P<br>14/27 S<br>14/24 S<br>21/26 C<br>12/21 S<br>11/13 S | VIENNE AMÉTIQUES BRASILIA BUENOS AIR. CARACAS CHICAGO LIMA LOS ANGELES MEXICO MONTREAL NEW YORK SAN FRANCS. SANTIAGOCHI TORONTO WASHINGTON AFFEQUIE ALGER DAKAR | 12/19 P<br>16/29 S<br>4/14 S<br>25/30 S<br>19/24 P<br>14/21 C<br>17/28 N<br>18/24 P<br>19/24 S<br>3/15 S<br>14/24 S<br>20/27 C<br>10/27 S<br>23/27 S | MARRAKECH NAIROBI PRETORIA RABAT TUNIS ASTE-OCÉABE BANGKOK BOMBAY DIAKARTA DUBAI HANOI HONGKONG IERUSALEM NEW DEHLI PEKIN SEOUIL SINGAPOUR SYDNEY | 27/39 \$ 14/22 N 5/23 \$ 18/33 \$ 18/33 \$ 18/37 \$  88/37 \$  88/37 P 28/32 P 28/32 P 21/28 P 21/28 P 21/28 P 21/28 P 21/28 C 29/31 C 29/31 C 20/31 N 10/16 \$ | Situation le 17 juin à 0 heure TU | Prévisions pour le 19 juin à 0 heure TU |

PRATIQUE

# Le téléphone mobile devient un produit de grande consommation

LE TAUX de pénétration du téléphone mobile en France est passé de 4,2 % en 1996 à 10 % en 1997. Cette progression pourrait se poursulvre et même s'amplifier cette année puisqu'il pourrait atteindre les 18 % au mois de décembre, d'après les prévisions de l'institut GfK. La France comble ainsi une partie de son retard sur ses voisins européens dont l'équi- les fabricants d'appareils dont les pement moven pour les quinze pays atteignait 16 % en avril. Avec un taux de pénétration de 11,4 %, épasse la Belgique (11,1%) et se rapproche de l'Allemagne (11,5 %). Au total, à la fin du mois de mai, il existait près de 7,2 millions d'abonnés au radiotéléphone en France.

Les chiffres révèlent que le « portable », longtemps réservé à une minorité, devient un produit de grande consommation dans notre pays. Le phénomène est largement dû au succès des stratégies commerciales des opérateurs de réseaux de téléphonie sans fil. Une stratégie qui s'appuie sur l'offre groupée, appelée « pack », d'un appareil et d'une formule d'abon-

Jusqu'au mois de mars, les opé-

**MOTS CROISÉS** 

IV

۷I

VII

VIII

ľΧ

X

HORIZONTALEMENT

- II. Evite de se retrouver en pre-

mière ligne. Grecque. - III. Prépo-

sition. République européenne.

Espèce. - IV. Plante que l'on pour-

rait prendre pour un oiseau. Gros

paresseux. - V. Assemblée dans la

campagne russe. Marque le lieu.

Tracé au compas. - VI. Lances un

appel. Energie qu'il est bon de libé-

rer. - VII. Art en liberté. Départe-

ment. Personnel. - VIII. Corbeille-

rateurs accordaient une prime (500 francs, voire même 1000 francs ou plus) à leurs distributeurs pour chaque abonnement contracté. Cette subvention a conduit à des offres de téléphone mobile à un franc, parfois même gratuit. La méthode, particulièrement séduisante pour les consommateurs, n'était pas appréciée par produits se trouvaient dépréclés. Elle a néanmoins accéléré le développement spectaculaire du marofficiellement supprimée. En fait, elle perdure sous des formes nouvelles telles que des mois d'abonnement ou la mise en service era-

VĒRTABLES PAÇKS

PROBLÈME Nº 98146

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Pour faire avancer les affaires. Protégés quand ils valent le coup

d'argent. Le prix du silence. ou son perchoir chez Cyrano. Un

Démonstratif. - IX. De quoi nous peu salée. - 7. En réserve dernière

Selon GfK, la proportion de vente sous forme de « packs » passera de 55 % en 1997 à 70 % en 1998. Francis Daries, directeur commercial de GfK France, précise qu'il faut distinguer les vrales des fausses offres packs. « Nous considérons que la proposition groupée d'un terminal et d'un abonnement à l'un des trois opérateurs - Itinéris, SFR et Bouygues Telecom - ne

titiller. Rassemblement capillaire.

- X. Multinationale alimentaire.

1. Droit d'être le premier sur le

coup. - 2. C'est vraiment le mini-

mum vital. -3. Parler du Sud.

Mises sur un piédestal. -4. Faire

peau neuve. Sans tête ni membres,

et en plus à l'envers. -5. Fruits

gras. Coule en Alsace. - 6. Oiseau

VERTICALEMENT

t-il. « Pour nous, le pack représente une offre dans laquelle la formule d'abonnement est unique et où l'apparell peut être choisi au sein d'une gamme donnée. »

Les exemples des formules Ola d'Itinéris, de Joker de SFR et de l'ensemble de l'offre de Bouygues illustrent les véritables packs. Ces derniers privilégient encore les téléphones mobiles d'entrée de gamme. Mais Francis Daries estime qu'une segmentation va se opper au cours des prochaines années. On verra ainsi apparaître des packs de milieu et de haut de gamme. Le nombre de terminaux vendus

en 1998 atteindrait, selon GfK, les 6,3 millions d'unités, soit une augmentation de 70 % par rapport à 1997. En l'an 2000, les ventes pourraient dépasser les 10 millions d'unités. Pour l'instant, seules deux technologies de mobiles numériques sont commercialisées en France: le GSM à 900 MHz et le DCS 1800 MHz. Par ailleurs, la norme numérique DECT se développe rapidement dans le domaine des téléphones sans fil résidentiels. GfK estime qu'il s'en est vendu

constitue pas un pack », indique- 200 000 unités en France en 1997 sur 2,5 millions de téléphones sans fil, soit un doublement du marché par rapport à 1996. Cette année, la progression pourrait être du même ordre pour atteindre de 400 000 à 450 000 ventes de téléphones DECT.

NUMERO LIMIOUE

L'évolution logique conduit à combiner les technologies sur un même apparell. Deux associations sont possibles. Le bi-bande rasde faire profiter l'utilisateur de la somme des performances de ces deux normes. Mais la plus prometteuse mixité est offerte par le téléphone bi-mode capable de passer du GSM ou du DCS 1800 au DECT. Dans ce cas, la frontière entre téléphone mobile et appareil résidentiel disparaît. L'abonné n'utilise plus qu'un seul terminal pour communiquer, quel que soit l'en-

droit o u il se trouve. Apparaît ainsi le concept nouveau de téléphone personnel. Chaque individu n'utilise plus qu'un seul appareil avec un seul abonnement et un numéro unique. Une révolution par rap-

port à la situation actuelle qui évolue en sens inverse avec la multiplication des numéros (domicile, travail, mobile, adresse électro-

Avec le téléphone personnel, il ne sera plus nécessaire de démultiplier les informations telles que le répertoire de numéros. Mais, pour l'instant, si les technologies existent; les réseaux sont loin d'être prêts à offrir un tel-service. Le couplage du GSM et du DCS 1800 est impossible tant que sés à exploiter les deux techniques sur leur réseau.

La décision revient à l'Autorité de régulation des télécommunications (ART). Quant à la combinaison GSM ou DCS 1800 et DECT, elle pose encore plus de problèmes car elle met en jeu la position de Prance Télécom qui dispose touiours du monopole des communications locales. Aujourd'hui, l'abonnement au téléphone fixe a plutôt tendance à se dédoubler avec l'arrivée de la concurrence sur les communications interur-

Michel Alberganti

conducteurs de trains a annoncé une grève, susceptible de paralyser le réseau, à partir du mercredi 17 juin à minuit. Les conducteurs réclament de meilleurs salaires et une augmentation des subventions gouvernementales aux che-

■ ITALLE. Deux extensions d'hôtels de légende, le Splendido Mare, petit frère de l'hôtel Spiendido, à Portofino, non loin de Gênes, et le Palazzetto Nani Barbaro, palais vénitien du XVI- pour le Cipriani, à Venise, viennent d'ouvrir. Ils proposent 16 chambres et suites (chambre double et petit déjeuner à partir de 2 300 F environ) pour le premier et, pour le second, 4 junior suites et une suite (forfait gourmet, 4 nuits et petits déjeuners, 4 déjeuners ou dîners, 18 600 F en chambre double). Réservations Orient Express hôtels

| W/        | 1/2       | NAT              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           | 5/1              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A         | A         | 20               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| WY        | 6         | 為                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KIG       |           |                  | 经      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1         | 1         | 2                | 4      | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |
| - Andrew  | 77        | $D_{\mathbf{J}}$ | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prévision | s pour le | 19 juin          | à 0 he | ure TU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

DÉPÊCHES MALLERGIES. Saviez-vous qu'un

chat produit plus d'allergènes qu'une chatte? Et que l'on constate, pour un même chat, des variations de production de cette substance en fonction du temps ? De toute facon. si un enfant est allergique aux chats, mieux vaut s'abstenir de l'emmener au cirque, car il existe une allergie croisée avec tous les félidés : chats, tigres, lions. Un hors-série de 60 millions de consommateurs précise les différentes formes d'allergies, de l'asthme au choc anaphylactique, en passant par l'eczéma. l'urticaire et l'oedème de Ouinoke. Il passe en revue les produits susceptibles de provoquer cette réaction et donne des pistes pour la prévention de consommateurs, nº 86, mai-juin, 95 p., 38 F.

■ CONGRÈS. Le Guide (bilingue français/anglais) Prance-Congrès, qui recense 527 établissements de réunions dont 48 centres de congrès, 149 établissements divers de réunions et 330 hôtels pouvant accueillir des séminaires vient de paraître. Pour les villes mentjonnées sont précisés les movens d'accès. l'environnement économique et social, les capacités hôtelières, les excursions possibles, les événements inscrits au calendrier et les coordonnées du bureau des congrès. Disponible sur demande au 01-42-65-10-01.

District of

But her to be

Service Commence

Charles to the

 $b_{i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i_{\alpha}+i$ 

k....

Charles and

English a

Margarette . . . .

BRIDGE PROBLÈME Nº 1793

la tête. Mesure sur la muraille. - 8. S'oppose sur la rose. Justifient les actes. - 9. Mettrai en tas ou rejetterai tout. - 10. Bien partie dans la vie. Pronom. Bouts de talent. - 11. Gros fumeur européen. Impose la conduite. - 12. Bien

\* SOS Jeux de mots:

3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).

pourvus en feuilles. Philippe Dupuis

SOLUTION DU Nº 98143 HORIZONTALEMENT

[. Restaurateur. - II. Epargne.

Erre. - III. Galeries. Sic. - IV. Ruiné. Liteau. - V. Al. Tenues. Gr. -VI. Tenir. Egaler. - VII. Tête. Osera. - VIII. Is. Moi. Ricin. - IX. Aérée. Niât. - X. Rosse. Bresle.

VERTICALEMENT L Regrattier. - 2. Epaulées. - 3.

Sali. Nt. As. - 4. Trentièmes. -5. Agréer. Ore. -6. Uni. Oie. - 7. Réélues. Eb. - 8. Siéger. - 9. Té. Tsarine. - 10. Erse. Lacis. - 11. Uriage. Ial (lai). - 12. Récurrente.

s'est déroulé à La Haye en 1997, les Français Abécassis et Quantin ont réussi un superbe coup psycholo-

Lors du 5º Tournoi Forbo, qui

**FAUX SQUEEZE À LA HAYE** 

VAV432 0942 **₽**A3 N E ♥ 10987 ↑ DV8 VR65 0 1075 S V 108754 **4 D V 10 8 7 6 3** ΥD 0 AR63 Ann.: E. don. N.-S. vuin.

Ouest Nord Est Sud X... Abécassis Y... Quantin passe 1 🌲 passe 2 ♥ passe passe 4 ♠ passe passe 5 ♠ passe 6 ♠...

Ouest ayant entamé le Roi de Trèfie, comment Quantin, en Sud,

Le Mande est éché par la SA Le Monde. La reproduction de tout article est intentire sans l'accom de l'administration.

recteur gânăral : Stéphane Corre 21bis, rue Claude-Bernard - BP 218

7732A PARIS CEDES ES

TEL: 01.42,17.39.00 - Fax: 01.42.17.39.76

a-t-il joud pour gagner le PETIT LA COURSE AUX OSCARS CHELEM À PIQUE?

L'entame du Roi de Trèfle a d'emblée retiré une importante rentrée au mort dans l'optique d'affranchir les Cœurs. Quantin coupa ensuite le dernier Trèfie du mort et joua la Dame de Pique restée maîtresse. Il tira alors la Dame de Cœur couverte du Roi, et l'As du mort fit la levée. Comme il ne restait au mort que le Roi de Pique comme rentrée, tout espoir d'affranchir les Cœurs étalt perdu. Aussi Quantin décida d'abandonner cette couleur. Il se rabattit sur les Piques. Ouest prit de l'As, et son retour à Pique permit d'encaisser le Roi du mort. Le déclarant revint en main par l'As de Carreau, jouant ensuite tous ses atouts pour arriver à la situation suivante :

**VV43209** 965 0 107 + 9 ---- ♥ 1098 0 V8

**♦ 870 R63** 

Sud joua le 8 et le 7 de Pique, et Ouest, désireux d'éviter une défausse révélatrice, jeta le 9 de Trèfle, puis le 7 de Carreau. Alors Est crut qu'il avait besoin de tous ses Cœurs et il abandonna sa longue à Carreau.

Ainsi Quantin a réussi à tromper ses adversaires, en agissant de telle sorte qu'ils le laissèrent affranchir ses Carreaux.

Très souvent, dans les grands

championnats, il y a un Oscar pour « le coup le mieux joué ». Voici celui du championnat d'Europe de Killarney, au cours du match Norvège-Suède.

ØA3 ♦ A D 10 8 5 +A53 N E V 1096 9D854 **♦ V 6 3** S +RV7 **4** 10 8 6 2 ARD6 ØR72 0 R 9 7 4 +D94

Ann.: S. don. Tous vuln. Quest Nord passe 2 passe

passe 6 SA passe... Ouest ayant attaqué le 4 de Pique (l'entame la moins compromettante), comment Sud a-t-il ga-gné ce PETT CHELEM À SANS

ATOUT contre toute défense?

Note sur les enchères Sud jouait le sans atout faible (douze à quatorze), et la réponse «2 Carreaux » sur le Stayman montrait qu'il n'avait pas de ma-

Philippe Brugmon

A ... which do fall

The second section is the second Commence of the control of the contr

こうしょう 数と発音(24) 治療管 Street Street Street Street

> La la calabaga de da la profesiona In the second of the second the state of the s and the second section of the second Printers Training of the Paris THE PROPERTY OF THE PARTY.

is the reading day when he was the 

The state of the property of 可加坡的增长"粮车" - THE STANDARD

- The say to them will be the said 「おんしおけられた事」の様々は対象を発する。 Contraction Constitut States Carpenter A THE PRODUCTION AND ADMINISTRA

# La peinture rustique modern

and the Belleting goods The second second The second of the second second ் பார்கள் கண்ணிய நிறுக்க The state of the state of the state of to the mention of the first and the same of the first specific countrie est west with the TO THE WAS LIKE TO SEE and the property of the state o Contract of the second

マイ・ママセ - 中間 - 中間 - マイマー The second of the second N 1902 TO 1844 #

PARK SHEAR A SHEAR A A promoved day and the same of the same

and the second section of the second 2000年 宋 [20] · [1] · [1] · [1] · [1] 🐪 🚉 kartasal 🛊 🚁 . 💥 🧓 ... 17 2

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR THE WATERWAY TO THE MAN Company of the Compan the state of the s



### LE CARNET DU VOYAGEUR

conducteure de trans a annoncé mis preventra epuble de paralyse le te can, a partu du meteredi 17 mm a mount, Les conducteurs toclament de medleur, salate et the amountained des appeals tion poacementales and the #HALLI Detay estensions d'horols de legende, le Splendido Mare Beld frere de l'hourt Splendide, a fertature, non-lour de talle, et le Palaceptic Natu Barbaro, palais bettified sitt VI to Pour le Cipnani. A Course recention of court, he propercut to chambles of sures a partir de l'arte en mon pour le Distinct of bon I second the they after et une suite forfait (astrone) that of point deedperson determent on diners, in (1981) on altauduc doubles Re-



season in the place pixels

the man 41 - wife.

e cistems pour le 19 man à 0 heure Til

### DEPECHES

# VIII READY SAMEY-YOUS QU'ON chat product plus d'allergener spottered starte. It was four constant who are every that destailed the program to take offer substance. temestronial classics. The toute fang. - or remain of table grade an doc and a view of the defendance accompanies in costa and along an early as a first of felicles day to have painted to the temporary assaulte a to content temperalis-But the state of the state of the state of

Egitation on property and latter particle of the strong programmes. figger de la Sport etterbedet. 110703-101-1-158-14079-22 # CENTRAL STATE COURSE (MINUSE

transation, factors bunder organ 9.00 250 The second secon 10 (10 m) 10 m) 1 18 Oct 1

 $\label{eq:continuous_problem} \gamma_{ij} = - (1 - 1)^{-1/2} \frac{\alpha_{ij} + \alpha_{ij} + \alpha_{ij}}{\alpha_{ij} + \alpha_{ij}} \frac{\alpha_{ij}}{\alpha_{ij}} \frac{\alpha_{ij}}{\alpha_{ij}}$ 

10000

1000年 1000年 1000年

the second second

100

\$ 1.50

gara ed.

. Free

war to 4 th

Charles.

Seed light

100 ES

THE WATER STATE OF THE CARS

1100

MRSS STATE

 $\omega_{i,j} \in \mathbb{N}$ 

F 25

 $q = \Psi \cdot d^T$ 

Land St.

Section .

Ł÷u··

All the

....

. ...

wrot oc. Ni te condicat des

ART Le Musée des beaux-arts de Nantes propose jusqu'au 27 sep-tembre, avec plus de 230 pièces, dont une trentaine inédites, la plus grande exposition consacrée à Gaston Chais-

sac. Cette rétrospective remet en cause les clichés qui ont parasité l'accueil fait à son œuvre. • CLASSÉ MALGRÉ LUI sous l'étiquette de l'art brut, entretenant lui-même une

image d'ermite et de poète-paysan, Chaissac, doué d'une surprenante capacité d'assimilation, semble avoir toujours joué avec les références artistiques. • BRILLANT COLORISTE,

CULTURE

l'artista développe une sorte d'œuvre autobiographique non figurative, dont on a plus retenu la « rusticité » que la « modernité ». ● DE NOM-BREUSES LETTRES publiées parallèle-

ment permettent de préciser ses relations avec ses contemporains, d'Otto Freundlich à Albert Gleizes, en passant par Raymond Queneau ou Jean Paulhan et surtout Jean Dubuffet.

# Gaston Chaissac, peintre savant

Une exposition nantaise révèle un artiste à la spontanéité très travaillée et beaucoup moins naîf qu'il n'y paraît. Peintre fétiche de l'art brut à son corps défendant, il apparaît en phase avec son époque

GASTON CHAISSAC 1910-1964. Musée des beaux-arts, 10, rue Georges-Clémenceau, 44000 Nantes. Tél.: 02-40-41-65-65. Du lundi au samedi, de 10 heures à 18 heures, noctume le vendredi jusqu'à 21 heures, le dimanche de 11 heures à 18 heures. Fermé le mardi et les jours fériés. Jusqu'au 27 septembre. Catalogue 372 pages, 200 illustrations conleurs (RMN, diffusion Seuil):

Chaissac encore i Mais oul, et c'est tant mieux. Car revisiter son monde n'a rien de barbant. D'ailleurs, le connaît-on vraiment? L'exposition de Nantes est à ce jour la plus grande rétrospective consacrée à l'artiste : plus de deux cent trente œuvres, peintures, dessins, collages, objets, dont une bonne trentaine d'inédits. L'abondance permet de mesurer la diversité de l'œuvre, de constater, pour une fois, que si marginalité et sin-gularité il y a, le retrait n'empêche pas le cours d'une création qui se donne des pères spirituels de marque, évolue conjointement avec son époque, semble même annoncer quelques lames de fond qui marquent les années 50. L'œuvre de Chaissac, à l'évidence, exclut la naïveté comme la folie, et n'a certes pas à être assimilée à la production des gens dits « a-cultu-rés » au sens où Dubuffet, le patron de l'art brut, a pu l'entendre

L'exposition évite tous les pièges dans lesquels un tombe souvent : l'apparente innocence; la maveté d'une eréation spontanée solidaire du personnage Chaissac, le bonseux de la peinture, ou le cham-

Des lettres inédites, des livres et un film

avec le soutien de la ville de Nantes. Ed. Rougerie, 114 F).

le cherche mon éditeur rassemble des lettres, contes et documents

établis et présentés par Guy Faucher. Cet ouvrage regroupe deux en-

sembles de lettres de Gaston Chaissac, pour la plupart inédites,

adressées entre 1945 et 1949 à Péditeur René Rougerie - qui animait

alors la revue Centres - et à Raymond Briant - ouvrier, syndicaliste

chrétien et poète de la banfieue nantaise. Parmi ces écrits figurent

l'article-manifeste « Peinture rustique moderne » et le conte « Je

cherche mon éditeur », un petit chef-d'œuvre d'autodérision (publié

Les Editions Plein Chant annoncent la publication imminente des

lettres à Pierre et Michel Boujut sons le titre Au milieu de l'incurable

indifférence. Les éditions Somogy publieront cet automne Gaston

Chaissac, Environs et apartés, un livre de Serge Fauchereau. Gaston

Chaissac plante vivace, un film de Jean-Paul Fargier, 52 minutes très

pion de « la peinture rustique moderne », pour parler comme lui, L'artiste n'imaginait alors pas qu'on retiendrait plus la « rustici-

té » que la « modernité » de son art. C'est à cette modernité que nous sommes renvoyés, et pas pour la énième fois à l'histoire d'une vie pleine de déboires, celle d'un homme triste et désabusé, dont la mauvaise fortune s'installe d'emblée: enfant soufreteux, mauvais écolier, père absent, mère qui le chouchoute mais qui meurt, frère de Paris qui n'en peut plus d'avoir à sa charge ce cordonnier douteux dont l'aptitude à récupérer les déchets de cuir est plus grande que sa capacité à faire marcher la boutique du quartier Mouffetard, séjours en villages sanitaires, avant la rencontre avec Camille, l'institutrice qui deviendra sa fernme.

ÉPISODES NEGLIGÉS

Forte d'une chasse fructueuse aux inédits épistolaires, encore nombreux - Chaissac a écrit plusieurs milliers de lettres-, le conservateur du Musée de Nantes, Claude Cosneau-Allemand, propose une autre biographie, faites notamment d'épisodes négligés, antérieurs à la découverte de Chaissac par Queneau, Paulhan, Dubuffet et compagnie. Œuvres à l'appui, elle établit la relation du peintre avec ses premiers maîtres.

1936: Chaissac rencontre Otto Freundlich et sa femme, Jeanne Kosnick-Kloss, volsins de palier de son frère, rue Henri-Barbusse, à Paris - Preundlich mourra en 1943 à sou arrivée au camp de Lublin-Majdanek: Ceux-ci l'invitent à fréquenter la petite académie de peinture que dirige Jeanne et lui font découvrir l'art abstrait. 1940: Al-

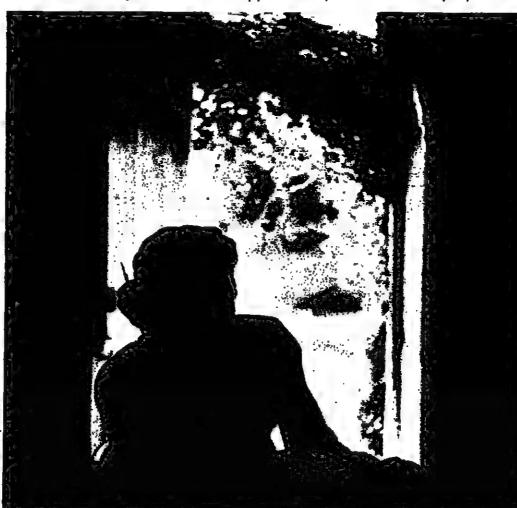

"Dubuffet parla d"art brut", le mot fit fortune et je restal chocolat. »

cubisme, et sa femme Juliette deviennent ses principaux appuis. Chez les Gleizes, à Saint-Rémy-de-Provence, en 1942, Chaissac rencontre Aimé Maeght, André Lhote, André Bloc, le patron de la revue L'Art d'aujourd'hui... Dans la bibliothèque, Il découvre Matisse, Pi-

Chaissac a une surprenante capacité à assimiler ce qu'il voit. Il est d'emblée un formidable expérimentateur. En 1937 et 1938, il produit des compositions abstraites, des formes imbriquées en puzzles colorés, réseaux poilus, écailles fantastiques, d'autres en spirales ou cernées. Mais aussi des personnages qui évoquent l'art populaire russe et le premier Kandinsky. Entre ces années-là et 1944, on se

bert Gleizes, théoricien du vu. Tel portrait fait penser à Klee. ici, ii rend hommage à Van Gogh (sa « chambre à Saint-Rémy »). Là, il dessine des visages manifestement marqués par les jeux de déformation de Picasso... Il connaît bien le surréalisme, pratique à sa façon le dessin automatique, laisse aller la main, ferme les yeux: « Faites des taches sans regarder ce que vous faites. En suivant la forme

> de ces taches, faites-en queique chose. On obtient ainsi des choses que l'imagination ne pourrait avoir. » Entretenant délibérément sa spontanéité, Chaissac apprend néanmoins, a besoin de maîtres pour progresser. Chaissac peintre à plein temps,

c'est-à-dire coloriste, a commencé à vraiment s'affirmer à partir de 1945, une époque ou les palettes étaient plutôt en berne. La sienne

est fort changeante, sans doute seion la pluie et le beau temps ou les sautes d'humeur de l'homme, capable de noircir le tableau, d'y mettre des tous de passion, de drame, d'accuser les flaques de rouge, mais aussi de foncer dans les couleurs de terre, et plus rarement de laver ses bleus pour en faire du ciel. Couleurs grincantes. dissonantes, coléreuses, ou glissant vers des douceurs de berlingots ou de tapisseries fanées : ce monde est

agité, tragique. Les bonshommes, quand Il y en a, ce qui est loin d'être systématique, sont drôlement cabossés. Ils ont la tête maladive, verte, ou violette, ou rouge grave, et souvent ils sont couturés, comme, d'ailleurs, les formes abstraites ou biomorphiques qui s'entrecroisent, en une tension extrême. Quant au trait, il

prend toutes les tournures possibles, acéré comme une lame de couteau à découper le rôti, épais comme un fil de fer difficile à tordre, mais toujours fermement tenu et conduit ; il consère aux formes l'amabilité du cactus et l'assurance d'êtres fragiles, mais armés jusqu'aux dents. Pointus, piquants, velus, ses bouquets de fleurs sombres sont charpentes, comme ses portraits, comme ses personnages-ciseaux, comme ses croix: les seules histoires que raconte Chaissac, peintre concis, dont l'objectif est de peindre des tableaux et de progresser pour « faire luste ». sont des crucifixions.

C'est de la peinture autobiographique qui ne représente pas. Chaissac s'en défend en faisant naître ses sujets au gré de quelques traces de serpillières mouillées sur le sol, ou des formes d'épluchures cernées - une facon de dépasser l'ordinaire d'une vie d'homme au foyer et chargé des taches ménagères. De ces gestes libérateurs, Il ne fait pas pour autant un système. La logique interne du parcours, apparemment chaotique, de l'artiste mériterait d'être étudiée.

ORGUETLIEUX ET YÉTU

Henry-Claude Cousseau, qui, du Musée des Sables-d'Olonne à celui de Nantes, a beaucoup fréquenté l'œuvre de Chaissac, a commencé le travail à partir des dessins. Claude Cosneau-Allemand le poursuit avec la peinture, à la lumière des commentaires de l'artiste, qui n'a rien d'un théoricien mais sait fort bien ce qu'il cherche et ce qu'il fait. Plus lucide que lui, c'est rare. Plus sensible à l'esprit du temps aussi. N'est-il pas en phase avec ses contemporains, les artistes de Cobra, puis ceux qui ont préparé le nouveau réalisme?

Mais voilà, personnalité hors du commun, orgueilleux et têtu, et ne respectant aucune des règles du jeu citadin, Chaissac, qui n'acceptait aucune compromission et s'est toujours défendu d'appartenir à quelque chapelle que ce soit, était aussi capable de se faire plus idiot qu'il ne l'était lorsqu'il croyalt qu'il y avait par là moyen d'être entendu. Et s'est lui-même ficelé dans un personnage de poète-paysan qui fleurait bon la bouse et avait de quoi remplir d'aise les Parisiens en quête de création authentique-

Geneviève Breerette

### réussies sur la vie et l'œuvre de Chaissac, est montré dans l'exposition et diffusé par la Réunion des musées nationaux. demande presque ce qu'il n'a pas La « peinture rustique moderne » préférée à l'« art brut »

« JE BAPTISAIS mes bons- leur rencontre. L'intellectuel parihommes tout bonnement de "peinture rustique moderne". Plus avisé, Dubuffet parla d'art brut", le mot fit fortune, et je restai chocolat.» Vers la fin de sa vie, Gaston Chaissac devenait amer. «Ma peinture se vendra sans doute mieux après ma mort », écrivait-il à lris Clerc

au début des années 60. Chaissac a toujours manifesté de la réserve pour l'art brut, l'affaire de Dubuffet. Dès 1947, il parle de « la folie art brut » dans laquelle son ami parisien sombrait, lui demande « pourquoi ne pas parier d'un art demi-brut, troisquarts brut, un quart brut... » et déclare : « En faire, c'est trop amusant pour amuser longtemps, et tôt ou tord on aspire à plus difficile. » 11 dit aussi: « Je ne peux tout de même pas [le] renier car il m'a été publicitaire et m'a attiré des protec-

Dubuffet et Chaissac, Chaissac et Dubuffet... C'est l'histoire d'une amitié vraie, mais compliquée comme penvent l'être les relations entre deux créateurs intransigeants, au caractère particulièrement difficile, qui partagent certaines idées sur la création, à un moment où leur parcours n'est pas au même point de maturité. La peinture de l'autodidacte Chaissac était plus libérée que celle de Dubuffet à l'époque de

sien devait trimer pour parvenir au degré souhaité d'a-culturation. Entendre par là, se débarrasser des réflexes et pensées académiques, avoir l'innocence de l'art des enfants, la spontanéité des fous... Dubuffet est tombé sous le charme de Chaissac, personnage marginal à souhait. Leurs échanges épistolaires seront intensifs en 1947-1949, plus espacés dans les années 50. Ils ne se verront cependant pas beaucoup, seulement trois fois : en 1947 à Paris ; en 1951 sur le terrain de Chaissac, à Sainte-Florence-de-l'Oie, au moment de la publication d'Hippobosque au Bocage, les écrits de Chaissac que Dubuffet a réunis et tapés-lui-même à la machine; en 1956, cette fois sur le terrain de Dubuffet, à Vence, où Chaissac d'ailleurs ne s'attardera pas.

« YOTRE PLUME MÉRITE MIEUX » Née de l'amitié épistolaire entre les deux artistes, la première recontre avait été plus stimulante. Elle eut lieu à l'occasion de l'exposition de Chaissac organisée à la Galerie l'arc-en-ciel grâce à Jean Paulban et Dubuffet. Dubuffet l'avait coiffée d'un texte provocateur, invitant les critiques d'art parisiens à ne pas se déranger, pulsque Chaissac, « ce n'est rien du tout ». La préface en un premier

temps plut à Chaissac. Dans un second temps, il la trouva « ldiote, archi-idiote », et le fit savoir à son auteur en y ajoutant quelques conseils: « A mon avis, votre plume a été assez comme ça au service de Part brut et elle mérite mieux que ça. Vous ne pouvez toute votre vie piétiner au carrefour art brut. » (Lettre inédite, coll. Dereux). Chaissac a beau critiquer l'art brut et se défendre d'en faire, il n'est guère entendu. Dubuffet. sous le charme, veut l'aider finan-

cièrement, lui achète des œuvres, les inscrit dans la collection qu'il monte depuis 1945 - ses plus beaux fleurons sont des œuvres de pensionnaires d'asiles psychiatriques. En 1948 et 1949, Chaissac figurera parmi elles dans le local prêté par Gaston Gallimard, puis au sous-sol de la Galerie Drouin, place Vendôme, où est installé le Foyer de l'art brut. Lui préférait le rez-de-chaussée de l'Arc-en-ciel. mais il avait loupé une chance : invité à participer à la première exposition de la Galerie Maeght, «Le noir est une couleur », en 1946, il avait décliné l'invitation par «trouille » de ne pas être à la

En 1949 toujours, Chaissac figure dans l'exposition «L'art brut préféré aux arts culturels », mais avec seulement trois œuvres peu significatives de son travail,

comme si Dubuffet commençait à comprendre que Chaissac n'avait pas à être là. Puis, il le reconnaîtra: Dereus, l'artiste colleur d'épluchures, Dubuffet lui-même et Chaissac n'avaient pas à figurer dans la collection, car ils étaient « trop informés de ce que font les artistes professsionnels pour qu'on puisse regarder leurs travaux comme de l'art brut à proprement parler ». Les quatre-vingt-dix ceuvres datées de 1945 à 1962 que Dubuffet a achetées à Chaissac seront donc « conservées avec la collection, mais en marge de celle-ci,

ne s'y confondant pas ». Il était trop tard pour que l'amalgame ne solt pas fait. Bien que le Musée de Lausanne, qui, depuis 1975, abrite la collection de l'art brut, ait respecté la ligne Dubuffet et gardé les Chaissac en réserve. Cela n'a évidemment pas aidé à sa reconnaissance. Est-ce la raison pour laquelle Michel Thévoz, le conservateur du musée suisse, a décidé de replacer Chaissac au sein de la collection en 1996? A moins que ce ne soit le fruit d'une réflexion autour de l'art brut anjourd'hui, dont on sait qu'il n'existe plus. Les expositions récentes, celles de la collection de l'Aracine, entre autres, l'ont assez montré.

G. B.

### Repères biographiques

■ 1910 : Naissance de Gaston Chaissac à Avallon, dans une famille modeste. Le père est absent. Enfance difficile. Santé fragile et scolarité trébuchante. Différents apprentissages : marmiton, commis chez un quincaillier, apprenti bourrelier... ● 1931 : Mort de sa mère. ● 1934 : Paris. Son frère lui trouve une échoppe de cordonnier dans le quartier Mouffetard. ● 1936 : Chaissac fait la connaissance du peintre Otto Freundlich, dont l'appartement est voisin de celui de son frère. Freundlich et sa femme l'encouragent à dessiner et

• 1937 : Six mois à l'hospice de Nanterra ■ 1938 : Séiour en sanatorium dans l'Eure. Première exposition, Galerie Gerbo, à Paris ■ 1939 : Sélour au village sanitaire de Clairvivre, en Dordogne. Il y rencontre Camille. institutrice, qui deviendra sa femme, et avec qui il ira vivre en Vendée en 1942 (Vix, Sainte-Florence-de-l'Oie, et à nouveau Vix en 1961) ● 1944 : Chaissac expose au Salon des indépendants. Il entre en

relations avec Raymond Queneau et Jean Paulhan. € 1946 : Début de sa

correspondance avec Jean

Dubuffet, qui l'entraîne dans l'aventure de l'art brut. • 1947 : Exposition Galerie de l'arc-en-ciel, à Paris. Préface de

● 1949 : Chaissac figure dans l'exposition manifeste de l'art brut, « L'art brut préféré aux arts culturels », Galerie Drouin, place Vendôme. Ca ne lui plaît pas beaucoup. Au village, on le considère de plus en plus comme un provocateur anticlérical ou comme un fou. Isolement. ● 1951: Sous le titre Hippobosqué au bocage, parait, chez Gallimard, un recueil de sa correspondance avec Jean l'Anselme, Raymond Queneau et Jean Dubuffet, ainsi que des poèmes. Dubuffet en est l'orchestrateur.

● 1954 : Il commence sa « Chronique de l'Oie », publiée dans la Nouvelle Revue française. • 1956 : Séjour à Vence, chez Dubuffet, qui tourne court. • 1961 : Premiers succès parisiens. La galeriste Iris Clerc expose des œuvres de lui. De 1961 à 1964, physicurs expositions ont lieu, à Nantes, à Milan, à

● 1964 : Premiers signes de reconnaissance internationale. Chaissac a deux expositions aux États-Unis, à New York et à Minneapolis. Il meurt à l'hôpital de La Roche-sur-Yon.

# Nikita Sergueïevitch Mikhalkov en nouveau tsar du cinéma russe

Le nouveau président de l'Union des cinéastes a obtenu carte blanche pour engager une refonte radicale de l'ensemble de l'industrie du film

correspondance

« Nous devons nous unir pour redonner ou cinéma russe toute son ancienne gloire ! » Le message lancé par Nikita Mikhalkov, dimanche 14 juin à Sotchi, lors de la cérémonie de clòture du 9 « Festival russe ouvert », résonne comme un rappel à l'ordre : si les professionnels russes du cinéma veulent enfin sortir leur industrie du marasme dans lequel elle est embourbée depuis dix ans, ils doivent abandonner leurs divisions et se rallier à un seul leader: Nikita Sergueievitch Mikhalkov soi-même.

Le moment était bien choisi pour une telle harangue : au cours de ce festival, tenu du 3 au 14 juin dans la riante cité balnéaire de Sotchi, ancien lieu de villégiature de la Nomenklatura soviétique sur la côte russe de la mer Noire, les participants ont constaté un véritable début de renaissance du cinéma russe. La production, tombée à 20 films en 1996, est remontée à 53 en 1997. Même si l'on est encore loin des 400 longs métrages sortis annuellement aux heures glorieuses de l'ancien régime, la tendance à la hausse semble se poursuivre: 70 projets sont annoncés pour 1998, dont une trentaine seraient déjà achevés. Et, si la qualité demeure souvent médiocre (scénarios mal construits ou inachevés, manque patent d'originalité - rares sont les films sans scène de mafiosos s'entreffinguant), quelques jeunes réalisateurs se sont montrés capables d'imagination avec des

budgets très réduits. Des films comme Des monstres et des hommes, d'Alexel Balabanov (présenté à la Ouinzaine des réalisateurs à Cannes), ou Le Pays des sourds, de Valeri Todorovski, qui montre une relation passionnée vites luttant pour survivre, et dont l'une est sourde, n'ont pas coûté plus de 2 millions de francs. De même pour la remarquable première œuvre de Larisa Sadilova, Joyeux anniversaire !, enregistrant les peines et les joies des patientes

d'une maternité de banlieue. Pourquoi un tel boom dans la production cinématographique? Le budget alloué par l'Etat restant constant (environ 90 millions de francs par an), l'explication est à chercher du côté de l'expansion permanente des réseaux de télévision, en particulier dans les quatrevingt-neuf régions dont se compose la Fédération de Russie. La télévision étant devenue le principal levier du pouvoir, chaque potentat local se doit d'être à la tête d'une ou de plusieurs chaînes. Elles se sont mises à acheter beaucoup de films, certaines investissent même dans leur production, comme la première chaîne privée,

taux de remplissage, que de nombreux Russes sont prêts à payer cher (de 75 à 100 francs) un billet. D'où de nombreux projets de rénovation de salles ou de construction de multiplexes.

Dans ce contexte de début de relance a eu lieu un événement capital pour le cinéma russe, et peutêtre pour le pays tout entier : la prise du pouvoir à l'Union des cinéastes par Nikita Mikhalkov, lors d'un congrès extraordinaire tenu au Kremlin les 29 et 30 mai. Pour comprendre l'importance de l'événement, largement commenté par la presse nationale, il faut remonter au fameux congrès de 1986 de cette même Union, considéré comme un des premiers signes de la perestroika. Tenu dans la grande salie des congrès du Kremlin, et non comme d'habitude dans la Maison de l'Union (Union qui regroupait l'ensemble des professionnels de l'industrie cinématographique, et à laquelle on était

### « Ce poste (...) n'est-il qu'un marchepied pour atteindre le pouvoir suprême? », s'interroge la presse russe

Par ailleurs, la pratique du piratage de cassettes vidéo, très répandue jusqu'en 1996, est en train peu à peu de se résorber, grâce notamment à l'application plus sévère de la loi. Enfin, il semble que le problème crucial de la chute de la fréquentation des salles (tombée à 4 % de taux de remplissage en movenne) pourrait trouver bientôt une solution : la réussite éclatante du cinéma Kodak-Kinomir à Moscou, première salle à s'être équipée selon les standards européens, a largement prouvé, par ses 70 % de

obligé d'adhérer pour obtenir du travail dans cette branche), il fut marqué par la critique sévère adressée à la vieille garde des dirigeants. Un seul défenseur des apparatchiks du cinéma soviétique avalt pris la parole : Nikita Mikhalkov, fils de Sergei Mikhalkov, grand poète soviétique et auteur des paroles de l'hymne national. Hué par ses confrères, le réalisateur de Partition inachevée pour plano mécanique en gardera un souvenir dou-



1997, en pleine débâcle de l'industrie cinématographique, les représentants des différents comités locaux de l'Union implorent le seul cinéaste russe de réputation internationale, grace aux Yeux noirs, acclamé à Cannes en 1986, Urga, Lion d'or à Venise en 1991, Soleil trompeur, oscar en 1995. Sa récente reprise en main du Fonds russe pour la culture avait largement démontré ses talents de gestionnaire et de même la confiance qu'il inspire aux investisseurs privés. Alosi sollicité, le grand maître accepta, mais à la condition expresse d'avoir carte blanche pour engager une refonte radicale de l'Union, et par là même de l'ensemble de l'industrie du ci-

Pour le congrès de la fin mai, débloquant un budget exceptionnel, Il a fait venir des quatre coins du pays les 4500 membres de l'organisation... jusqu'à la grande salle des congrès du Kremlin, le lieu même de son ancienne humiliation. Dénonçant l'archaisme et l'éclatement des différentes structures qui encadrent la production des films en Russie (Goskino, ou Comité gouvernemental pour le cinéma, qui gère le budget public, les différents studios, l'Union des ci-

néastes...), il proposa de supprimer toute participation directe de l'Etat, et de créer une « fondation pour le cinéma » placée sous la tutelle directe de l'Union des cinéastes - dont il serait de facto le président. Cette fondation concentrerait toutes les sources de financement : produit des biens immobiliers de l'Union, droits de diffusion TV, taxes sur les ventes de cassettes vidéo, taxes sur les billets de cinéma, gestion du patrimoine cinématographique sovié-

Mikhalkov ne fait pas mystère des critères selon lesquels cet argent serait injecté dans la production : tout pour le cinéma commercial (« Finis les films destines à un cercle étroit de cinéphiles! »), mais avec un correctif « moralisateur » : ce n'est qu'en affirmant les valeurs positives du peuple russe, et notamment en pulsant dans les grandes épopées slaves que le cinéma russe retrouvera, dit-il, sa grandeur d'antan. De plus, la Fondation va proposer au Parlement un projet de loi visant à élever la rentabilité du sec-

Quelques volx out tenté, en vain, de s'élever contre cette prise de

tous les pouvoirs par un seul homme. Mais Mikhalkov a incontestablement redonné espoir à la majorité de ses collègues, qui l'ont acclamé à l'issue d'un congrès où le vote à bulletin secret avait été remplacé par la main levée, jugée « plus fraternelle » par le maître de

Outre les vivats, Mikhalkov a obtenu trois réformes révélatrices de la dérive autoritaire de son dirigeant : dorénavant, le président est éligible à vie ; il nomme les secrétaires; ceux-cl n'ont pas l'obligation d'être membres de l'Union. Ainsi, sur les douze nommés, onze appartiennent au cercle des amis. avocats, banquiers et hommes d'affaires du président. Pour les médias russes, l'ascension de celuici pourrait bien ne pas être terminée : « Ce poste à la tête de l'Union des cinéastes n'est-il [pas] qu'un marchepied pour atteindre le pouvoir suprême? », questionnent-ils en substance. Ce à quoi l'intéressé répond : « Il est indécent de parler d'élection alors que nous possédons touiours actuellement un excellent président » On a connu des dé-

Pierre Daum

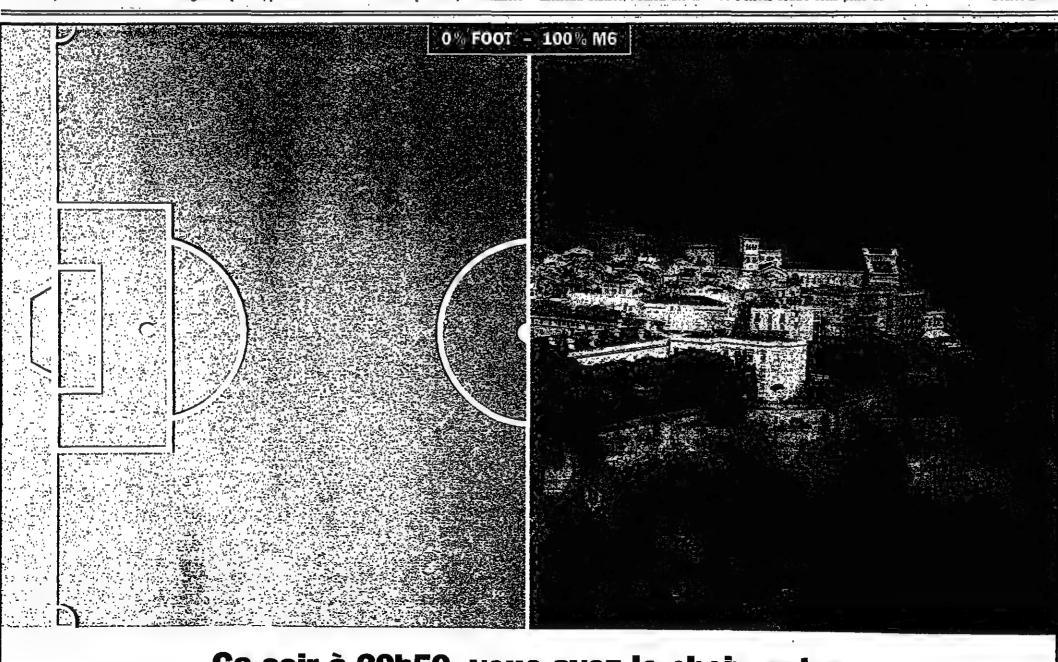

Ce soir à 20h50, vous avez le choix entre un match en banlieue et une soirée à monaco.



Réminiscence d'une

ES NOUVEAUX FILMS



1000

wellement de la Douma, en 1995.

tour his pervent param seul

herman the Mekallen a m-

configuration and a transfer coboil a

la man in , collegues qui

Position of the Long Lim congre

ent to your and the could make

to talater than a mount parce, tudie

wife to the second to the mattre de

Curry and in Mikhalkov a ob-

tenu tresse et established

to determine to the de out diffe

Region stead of the part of the square

onemic to the less than the section

Personal Control of the sec l'Union.

Agreement of the company once

Appropriate the control of the deed and

average to the second buildings

et after the most courses

mount of the control of the

and participation of the effect termi-

said and a second and a second fill mon

Control of the Contro

and the same in page

the contributers.

and the section design

at communicity

A confer

5.445 detty

Pierre Daum

4321-2335-0

100 30 5

3.555

196

B15.

Réminiscence d'une Amérique dépressive

L'Epouvantail. Une sombre errance filmée en 1973 par un cinéaste mal aimé

Film américain de Jerry Schatzberg. Avec Al Pacino, Gene Hackman, Richard Lynch. (1 h 40.)

Vingt-cinq ans après sa sortie, en 1973, L'Epouvantail possède toujours la même force et malmène toujours autant le spectateur. Si l'épouvantail est bien celui qui obsède les rêves du personnage interprété par Al Pacino, on pourra parler d'un mouvement de malaise généralisé dans ce film qui n'hésite pas à suivre une ligne de plus en plus dramatique et à aller jusqu'au bout de son sujet en montrant un homme dépressif gagné par la folie. L'Epouvantail est donc up film déplaisant, la réminiscence d'un âge

d'or du cinéma américain qui, dans la première moitié des années 70, n'hésitait pas à faire ses films contre le public.

L'Epouvantail avait été très mal accueilli à sa sortie, comme les films précèdents de Schatzberg, Portroit d'une enfant déchue et Panique à Needle Park, tout aussi remarquables. La critique américaine avait cru y voir les ties du photographe de mode qu'était également Schatzberg : dans L'Epouvantail, la magnifique photo de l'opérateur Vilmos Zsigmond s'accorde pourtant totalement à une très sobre mise en scène.

Comme dans beaucoup de films, le fonctionnement de L'Epouvantail est inscrit dans sa première soène. très énigmatique, d'autant plus montrer sans jamais rien expliquer.

Deux hommes, Max (Gene Hackman, dans l'une de ses meilleurs compositions avec French Connection de William Priedkin et Conversation secrète de Coppola) et Lion (Al Pacino) se trouvent au bord d'une route faisant de l'auto-stop. Lion regarde Max avec insistance, et finit par faire route avec lui, sans raison apparente. Max vient de purger une peine de six ans de prison pour une bagarre. Lion a passé cinq ans dans la marine, où il s'était engagé pour fuir sa future paternité. Il cherche maintenant à revoir son enfant, à qui il a apporté un ca-

L'Epouvantail peut être rattaché mystérieuse qu'elle se contente de à une tradition littéraire américaine qui remonte au Tom Sawyer de Mark Twain ou, plus récemment, à Des souris et des hommes de John Steinbeck (un couple central masculin basée sur une dichotomie faible/fort, grand/petit). L'errance mise ici en scène, comme celle des films de Wenders, n'a toutefois pas de but, et tous les endroits traversés par Pacino et Hackman n'ont qu'une fonction secondaire. Leur parcours se détache progressivement d'un espace dans lequel ils toument de plus en plus en rond, pour prendre un tour métaphy-

Samuel Blumenfeld

### LES NOUVEAUX FILMS

Thomas (Elie) parvient à créer un clone informatique qui pallie tous ses défauts : auprès de hui, il prend donc souvent conseil. Deux éléments vont lancer la comédie sur les rails : d'abord une erreur de manipulation, qui permet audit clone de prendre forme humaine, ensuite le fait qu'il s'incarne dans celui qui en est la cause involontaire, en la personne de Patrice (Dieudonné). l'homme de ménage antillais de la société où travaille Thomas. S'ensuit une série d'« aventures » au cours desquelles Thomas et son clone déclenchent quelques catastrophes sur leur passage et où, surtout, carte blanche semble avoir été laissée à Elie et Dieudonné pour redonner vie, à l'écran, au duo qu'ils formaient à la scène.

Jacques Mandelbaum Film français de Fablo Conversi. Avec Elie, Dieudonné, Smadi Wolfman.

LES AILES DE LA COLOMBE

Iain Softlay avait réalisé autrefois Cinq garçons dans le vent, avant de s'attaquer à cette adaptation des Alles de la colombe de Henry James. James, Softley ne change rien à sa manière d'illustrateur sans éclat. délivrée par l'orchestre du D'Sid-

mediavision

Soit entre Londres et Venise, une suite de scènes sans âme plus attachées aux décors et aux costumes qu'à la mise en scène. Rien ne vient donc y renouveler la noirceur de la vénéneuse machination sentimentale mise en place par le romancier ni revisiter par les moyens du cinéma la mystérieuse apreté de son

Film anglais de Iain Softley. Avec Helena Bonham Carter, Linus Roache, Alison Elliott, Charlotte Rampling.

TEFFREY

■ Adaptée d'une pièce à succès de Paul Rudník, cette petite comode romantique et loufoque s'amuse à appliquer au milieu gay new-yorkais les canons hollywoodiens du genre. Noué autour d'un argument d'une hasardeuse autorité - Jeffrey, un acteur sans emploi, décide du jour au lendemain d'arrêter toute relation sexuelle par crainte du sida, mais il rencontre le jour-même l'homme de ses rêves, séropositif, dans une salle de musculation gay -, le film est une accumulation de scènes-pastiches où le pire et le meilleur s'entremêlent joyeusement : bailet de serveurs gays évohuant au gré d'une musique country

ney Greenblat et ses randonneurs du Mont Sinaï, lors d'une réception bourgeoise à Central Park; confessions régulières du groupe des obsédés sexuels anonymes et autres apartés cartoonesques des personnages au spectateur: apparition paradislaque d'un personnage mort du sida qui prodigue ses conseils aux vivants et dénouemen romantique éclaité aux bougies, qui y va derechef de son couplet humaniste. Le tout est un mélange de mauvais esprit new-yorkais et de romance hollywoodienne, d'audaces et de maladresses. Un film un peu bricolé, mais somme toute très

regardable. Film américain de Christopher Ashley. Avec Steven Weber, Patrick Ste-wart, Michael T. Weiss, Sigourney Weaver. (1 h 32.)

PRÉFÉRENCE

Cest, pour dire l'improbabilité de l'objet, un épisode de la Bible « actualisé » sous la forme d'une dramatique du samedi soir. Soit une ancierne et inaltérable jalousie entre deux frères, Max et Simon, qui se sont disputés depuis l'enfance l'amour de leur mère, et quine résoudront leur différent que dans le sang. Après avoir purgé dix ans de prison pour l'assassinat de la fiancée de son frère, Max va retrouver celui-ci, manié et richement installé, sédnire sa femme et régier avec hi quelques vieux comptes. La

complexité affective et narrative affectée par le film ne réserve cependant que de fausses et de mauvaises surprises, sous les oripeaux d'un scénario bétonné. Film français de Grégoire Delacourt. Avec Jean-Marc Barr, Anna Galiena, Georges Corraface, Annie Girardot, Marisa Paredes. (1 h 30.)

LA REVANCHE DE LUCY

■ Réjouissant projet : une fable africaine féministe et enjouée, fantasmagorique et politique. caustique et décontractée. Un général-dictateur temu en lisière par sa méchante épouse imprégnée d'arrogance coloniale s'apprête à bafouer son peuple. L'intervention des esprits remet en cause ses desseins. Le film valdingue dans le légendaire, le fantastique, le burlesque. S'affrontent les figures de l'homme et de la femme, du colonisateur et du colonisé, du mal et du bien. Et puis, un film africain coproduit par six pays du continent et réalisé par un Polonais, on ne demandait qu'à voir. On a vu. Le plus terne des récits. la plus flaccide des réalisations, les plus navrants numéros de cabotinage, bref le torpillage complet du gai projet attendu.

Jean-Michel Frodon Film franco-burkinabé de Janusz -Mrozowski, Avec Alssa Maiga, Désiyé Koumsongo, Adrienne Koutouan, Tom Novembre, Pierre-Loup Rajot, Ann Gisel Glass. (1 h 30.)

THE BIG SWAP

■ Au rayon sociologique et études de comportement de nos contemporains, voici The Big Swap. Cinq coupies de petits-bourgeois décident, au cours d'une soirée arrosée, de pratiquer l'échangisme. L'expérience, renouvelée une seconde fois, provoquera petit à pe-tit la dissolution du groupe, miné par le déclenchement de diverses crises conjugales. Voilà un film bien édifiant dont le principe repose sur la description d'une transgression suivie d'une nunition généralisée. Le refus de la monogamie stricte déboucherait donc sur le désarroi psychologique et l'échec. Eh, oui ! Pauvres personnages qui ne savent pas que l'hédonisme est la morale la plus haute, mais aussi la plus exigeante. Jeun-Frunçois Runger Film britunnique de Niall Johnson. Avec Kevin Howarth, Alison Egan, Richard Chevry, Julie-Ann Gillitt. (2 h 03.)

VEND AUX PARTICULIERS 7 namende per Paris pas (fins. Paris Cambias

MATELAS & SOMMIERS.

CANAPES, SALONS, CLIC-CLAC

Cuirs - Tissus - Alcantara " ner - Coulon - Duvivier - Sufren - Et

MOBECO

GALERIE LOUISE LEIRIS

47, rue de Monceau 75008 Paris

TA: 01 45 63 28 85

Fax: 01 45 63 76 13

HENRI

LAURENS

60 terres cuires

du 26 mai au 25 juillet

01.42.08.71.00:

### SORTIR

PARIS

Hommage à Arthur Penn Le Gaucher, avec Paul Newman, fut le premier coup d'essai au cinéma du réalisateur américain. C'était en 1958. Cinéaste peu prolifique (une dizaine de films en vingt-cinq ans), Arthur Penn a réalisé des œuvres imposantes : Miracle en Alabama (1962), La Poursuite impitovable (1966). Bonnie & Clyde (1967), Alice's Restaurant (1969), Little Big Man (1970), The Missouri Breaks (1976), Georgia (1981), Froid comme la mort (1987). Tous ces films sont présentés dans le cadre d'une semaine américaine organisée par l'ARP (Association des auteurs-réalisateurs-producteurs) et le Cinéma des cinéastes. Le cinéaste rencontrera le public les 17, 19 et 20 juin lors de débats animés par des réalisateurs français. Il donnera également une « lecon de cinéma » le 21. Cinéma des cinéastes, 7, avenue de Clichy, Paris 17. Mr Place Clichy. Du 17 au 23 juin. Tél. : 01-53-42-40-20.

Revinda La chanteuse laisse de côté pour un temps sa relecture personnelle du fado et s'attaque à un monstre sacré de la littérature portugaise. Accompagnée seulement par deux violoncelles, elle reprend des poèmes de Pessoa, qu'a mis en musique pour elle le compositeur cap-verdien Vasco Martins (CD) Pessoa em Pessoa/Mélodie L Espace Hérault, 8, rue de la Harpe, Paris S. M. Saint-Michel. Du 17 au 27 Juin. à 20 h 30. Relàche dimanche et lundi. Tel. :

01-43-29-86-51. 60 F et 80 F.

Compagnie Ariadone Comment peut-on être marginale dans la danse aujourd'hui? Comment être diffusée quand toutes les scènes nationales sont dirigées par des hommes de théâtre qui, dans le meilleur des cas, s'ils programment de la danse, le font au compte-gouttes. Une artiste comme la Japonaise Carlotta Ikeda, établie en France depuis 1981, inclassable dans sa violence de « pierrot blanc », sans subvention, plus assez à la mode elle l'a été - se bat, avec une poignée, pour que son travail soit vu. Son solo s'appelle Waiting, le bien nommé. Position d'attente. stratégie asiatique. Théatre de la Bastille, 76, rue de la Roquette, Paris IF. M. Bastille, Du

17 av 26 juin, à 21 heures ; le 21, à 1. heures, Relache le 22, Tel. : 01-43-57-42-14, 120 F.

Musique de Syrie Maître d'œuvre de cette reunion d'artistes entièrement voués aux envoltantes broderies du mouwachah, le chant classique arabe oriental d'origine andalouse, le joueur de ganour (cithare sur table) Julien Jalal Eddine Weiss veut renouer avec l'esprit des salons de musique où l'on se retrouvait autrefois entre gens de bonne compagnie dans la riche cité d'Alep, en Syrie. Rien que pour la présence du maitre octogénaire Sabri Moudallal, aux vocalises d'une saisissante intensité, les amateurs de musique savante orientale et d'art vocal ne rateront pas ce concert. Les Abbesses (Théâtre de la Ville), 31. rue des Abbesses, Paris 18.

MP Abbesses. Du 17 au 20 iuin. à 20 h 30. Tel.: 01-42-74-22-77. 95 F.

amazana a Brupo Podallides Hilarant, léger et intelligent.

Un vent salutaire source sur la comedie made in France. Aden / Le Monde

| Since the second of the second |         | C 5 IIICI    | ile tile                              | S. CHICLEGS                 | CHI-I I di                               |
|--------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|                                |         |              | ři,                                   |                             |                                          |
| 1,000                          |         | 763          |                                       |                             |                                          |
| FILMS TO THE WHO               | tation; | THE PARTY    |                                       |                             | A SHOP                                   |
| Le Dîner de cons               | 4.1     | 226 600      | 544                                   | . 0%                        | 5 783 737                                |
| Le Diner de Colb               |         | 230 000      | 1.1-5                                 | in management of the second |                                          |
| Tand Market Street             | . 10    | 155 703      | 324                                   | ₩8%                         | 4 905 171                                |
| -                              |         |              |                                       |                             |                                          |
| Deep Impact                    | 3       |              |                                       | ₹ -32%                      | 841 181                                  |
| Simples Secrets                | 1       | 132 675      | 212                                   |                             | 132 675                                  |
| 100 Aug 22 7 1 1               | 1       |              |                                       | 14.15-5-24.24               | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |
| Red Corner                     | 2       | 63 179       | 173                                   | ₩ -32 %                     | 181 667                                  |
| San San San San                |         | £6 706       | 190                                   | = 00 e-                     | 909 9na                                  |
| Kunden                         |         | 65 785       | 130                                   |                             | 25.00                                    |
| Wishmaster                     | 1       | 53 678       | 53                                    | -:                          | 53 678                                   |
| and the state                  | 1       |              | · 10 / 10 miles                       | 1.42                        | المراد والروا                            |
| Shooting Fish                  | 4       | 45 796       | 69                                    |                             | 1 - 43 F90                               |
| Titanic                        | 23      | 41 724       | 233                                   | <b>△</b> +7%                | 19 999 306                               |
| thing the light                | J. 13   | J. 10. N.    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1                           | والمربوا والما                           |
| Cenx dai 'u siment -           | 5       | 36 120       | 159                                   | A 17.7                      | 302 798                                  |
| 24 .5 4 4 4 4 1 1 4            | . #     | période du n | nercredî 10                           | V6 au dimanche              | 14/6 inclus                              |

Le début de la Coupe du monde ayant quelque ambition commer-ciale, laissant la place à un déluge de réalisations modestes ou de rogators achetés pu lolo par les dis-Tributeurs pour complétes leur pro-gramme anniel. Il n'est pas sûr, que le calcul ait été judicieux: Mondial ou pas, la fréquentation est en nette hausse par rapport à la semaine correspondante de 1997. Cè chénomène inattendu profite surfour aux deux vétérars du sommet du box-office, Le DIner de cons et Taxi, tandis que barmi les nouveautés, seul Simples Secrets se révèle gagnant, la bobine de teonardo Di Caprio faisant davantage recette auprès de son public que le ballon nond. La semaine aura été marquee par le franchissement, mardi or (15 junt, de deux limites sym-

# REPRISES CINÉMA

**GUIDE** 

de William Wwier, Américain, 1959 (3 h 12). VO: Gaumont Kinopanorama, dolby, 15th (01-40-30-30-31). VF: Paramount Opera, 9° (01-47-42-56-31).

de Jerry Schatzberg. Américain, 1973, copie neuve (1 h 44). VO: Grand Action, 9 (01-43-29-44-40); Elysées Lincoln, & (01-43-59-36-14); MK2 Quai-de-Seine, dolby, 19º (01-40-30-

30-31). Le Grand Bleu de Luc Besson, Français, 1988 (2 h 16), VO: Gaumont Grand Ecran Italie, 13" (01-40-30-30-31). VF: Le Grand Rex, dolby, 2"

de George Sidney. Américain, 1953

VO: L'Arlequin, 6" (01-45-44-28-80). (\*) Film interdit aux moins de 12 ans.

**VERNISSAGE** 

STREET, STREET Fondation Cartier pour l'art to rain, 261, boulevard Raspail, Paris 14°. M° Raspail. Tél.: 01-42-18-56-51. De 12 heures à 20 heures. Fermé lundi. Du 17 juin au 20 septembre. 30 F.

ENTREES IMMEDIATES

Le Klosque Thélitre : les places du jour ven-dues à moitié prix (+ 16 F de commission par place). Place de la Madeleine et parvis de la gare Montparnasse. De 12 h 30 à 20 heures du mardi au samedi ; de 12 h 30 à 16 heures le dimanche.

de Goebbels, André Wilms (récitant), David Moss (percussions, voix), Heiner Goebbels (daviers, mise en sobne). Chapelle, Paris 10\*, MP La Chapelle, Le 17, à 20 heures. Tél. : 01-44-78-48-16. De 50 F à

Saints and Singing

de Robert Wilson, d'après Gertrude Stein. Musique de Hans Peter Kuhn. Elèves de la Errst Busch de Berlin et du Piccolo Teatro de Milan, Robert Wilson (mise en scène). Maison de la culture, 1, boulevard Lénine, 93 Bobigny. Le 17, à 20 h 30. Tél. : 01-48-13-06-07. De 90 F à 140 F. Kannappe, le dévôt

une creation de Raghunath Manet : danse, chants et percussions de l'Inde du Sud. Institut du monde arabe, 1, rue des Foss 20 h 30. Tél : 01-40-51-38-14, 100 f; Trio Misja Fitzgerald Michel Scott Colley, Gérard Faroux

La Villa, 29, rue Jacob, Paris &. Mª Saintin-des-Près. Le 17 à 22 h 30. Tél. : 01-43-26-60-00. De 120 F à 150 F.

AN GICCOM Sunset, 60, rue des Lombards, Paris 1º. Mº Châtelet. La 17 à 22 heures. Tél. : 01-40-26-46-60. BD F. Les chiens aboient

et la caravane Passos Cabaret sauvage, parc de la Villette, Paris 19º. Mª Porte-de la-Villette. La 17 à 20 h 30. Tél.: 08-03-07-50-75, 120 F.

Nahawa Doggode Satellit Café, 44, rue de la Folie-Mérico Paris 11°. M° Oberkampf. Le 17 à 21 h 30. Tél.: 0147-00-48-87. 50 F.

ANNULATION5

Vim Halen A Tribe Called Quest

Son batteur Alex Van Halen s'étant blessé au bras, le groupe de hard rock américain Van Halen annule la fin de sa tournée européenne. Le groupe devait notamment jouer le 17 juin au Zénith à Paris. Le concert du proupe de rap américain A Tribe Called Quest, prévu le 13 juillet au Zénith, est nent annulé. Zénith, 211, avenue Jean-Jaurès, Paris 19"

Tel.: 01-42-08-60-00.

RÉSERVATIONS!

Olympia, 28, boulevard des Caputines, Paris 9-, Le 6 juillet à 20 heures, Tél. : 01-47-B. B. King et Taj Mahal

Zénith, 211, avenue Jean-Jaurès, Paris 19°. Le 6 juillet à 23 heures, Tél. : 01-42-08-60-00. De 145 Fà 170 F.

DERNIERS JOURS ?

de Gorgy Schwadja, mise en scène de Mi-chel Didym. Théâtre national de la Colline, 15, rue Malte-Brun, Paris 20°. Mardi à 19 houres ;

du mercredi au samedi à 21 heures. Tél. : 17-54-62-52-52. De 110 PA 150 F. La Noce chez les petits-bourges de Bertolt Brecht, mise en scène de Georges Lavaudant.

Théâtre national de l'Odéon, 1, place Paul-Claudel, Paris & Le 15 à 20 heures : le 17 à 15 heures. Tél.: 01-44-41-36-36. De 30 F à

de Jean Genet, mise en scène d'Alain Olli-

Studio-Théâtre, 18, avenue de l'Insurrection, 94 Vitry. Du mardi au samedi à 20 h 45. Tel.: 01-46-82-40-17. De 50 f à



### EN VUE

- Un loup inoffensif, qui trottait depuis une semaine dans les rues de la ville, a fini dans une cage au zoo de Budavest.
- « C'est Docteur Jekyll et Mr Hyde », confie au quotidien britannique The Sun la femme de Peter Miller, en France, supporteur écumant, brûlant un drapeau tunisien, en Angleterre, marchand d'art et de bibelots
- En raison du match qui opposera le 21 juin l'Iran aux Etats-Unis, Mohseni Ejéi, président du tribunal, a reporté au 25 l'audience du procès de Gholamhossein Karbastchi, maire réformateur de Téhéran. Mais, le 25, l'Iran rencontrera l'Allemagne à Montpellier.
- Alessandra « Sandy » Balestra, vedette du cinéma pomographique, députée du canton suisse du Tessin élue de la Lega, parti populiste dirigé semi-liberté pour consommation de drogue et diffamation, a été condamnée, lundi 15 Juin, par un tribunal de Lugano, pour trafic de
- Un groupe de citadins sollicite la star Madonna, marquée par le rôle d'Evita Peron, invoquant ses manes, pour succéder à Xavier Suarez, sumommé El Loco (Le Fou), maire de Miami, qui pour se faire élire à
- Samedi 27 juin, les Chevaliers du camélia blanc et les Chevaliers du Ku Klux Klan de Waco, défileront pour promouvoir « la fierté blanche », pendant deux heures, dans les rues de Jasper au Texas, où, le 6 juin, un Noir a été tué par trois Blancs qui l'avaient enchaîné à une camionnette et traîné pendant trois kilomètres.
- Des incidents ont éclaté, iundi 15 Juin, devant l'université d'Istanbul entre la police et des étudiants qui manifestalent contre l'interdiction du foulard islamique. En 1923, Monstafa Kemal Ataturk fondateur de la République laïque, avait interdit le tarbouch à l'avantage du chapeau mou à l'occidentale.
- La Knesset examine une proposition de loi pour contraindre les établissements financiers Israeliens à « lever le secret bancaire » sur environ 10 000 comptes en déshérence, qui, en partie, appartiennent, à des juirs victimes
- Les Russes qui traditionnellement abusent d'alcool au bord de l'eau. envahissent les berges de la Moskova et des lacs proches de la capitale pour échapper à la chaleur. Depuis une semaine, soixante baigneurs se sont noyés, dont deux enfants laissés sans surveillance par leurs parents lyres.
- Soudain, en Inde, où l'on mourait de chaleur depuis un mois - 3 000 victimes -, un ouragan tue 1 000 personnes dans l'ouest et des pluies de mousson font quatre millions de sans abri dans le nord.

(312 n°)..

ate et signature obligatoires :

Christian Colombani

Partez en vacances avec 🕸 e

# Le magazine « Newsweek » se défend d'être francophobe

Dans une réponse au « Monde » rédigée sous la forme d'une lettre ouverte, le rédacteur en chef du titre américain recommande aux Français les Pays-Bas comme modèle

ALORS QUE Lionel Jospin ename, mercredi 17 juin, sa première visite officielle aux Etats-Unis, la presse américaine continue à ausculter la France. Newsweek, oui avait délà consacré, dans son édition du 15 juin, un long dossier à la manière dont notre pays a préparé le Mondial, y revient cette semaine, dans son numéro daté du 22 juin. Prenant prétexte du compte rendu publié dans ces colonnes (Le Monde du 11 juin), Michael Elliott, le rédacteur en chef de l'édition internationale du titre new-yorkais, répond avec vigueur à « son ami Alain Frachon », l'auteur du compte rendu. Michael Elliott se fend ainsi, dans un éditorial au vitriol, d'« une lettre aux Français » dans laquelle il les appelle à se conformer davantage au vrai modèle européen : celui que constituent, selon lui, les Pays-Bas.

DANS LA PRESSE

■ La France deviendrait-elle adulte?

Stupéfiant! Pourtant le rapport sur

les « problèmes posés par la dangero-

sité des drogues », rédigé par un

groupe d'experts, affirme tout haut

ce que policiers, juges et générale-

ment tous ceux qui connaissent les

problèmes de la planète « jeunes »

autrement que de leur bureau capi-

d'arrêter les phantasmes entretenus

savamment par les lobbles spéciali-

FRANCE-SOIR

André Bercoff

Je ne suis pas francophobe - mon magazine non plus - mais bien au contraire « un francophile débridé », s'exclame d'abord, dans un cri du cœur. Michael, un ami du Monde. La preuve, « je compte bien venir passer une semaine de vacances, cet été, dans un petit village des Pyrénées », écrit-il après avoir expliqué que « la belle vie » n'était pas « imaginable ailleurs dans le monde qu'en

Si son magazine a démontré, une semaine auparavant, en long, en large et en travers, que « la France est un fiasco » et que les Français sont des gens « ayant une attitude malveillante à l'égard de l'étranger » comme l'a reproduit mot à mot Le Monde -, ce ne sont là, selon Michael Elliott, que des faits, constatés par certains Français eux-mêmes et relevés par ses correspondants sur

sés : si l'on veut mettre un terme aux

saletés des marchands d'héroine et à

leurs milliards de dollars blanchis

annuellement, commencous par

une transparence dûment contrôlée.

Et ne faisons pas comme ces imbé-

ciles qui, quand le sage leur montre

la iune, ne regardent que son doigt.

■ Helmut Kohl a Incomestablement

été avec François Mitterand et

maintenant un obstacle aux nou-

velles avancées européennes, un

EUROPE 1

Alain Duhamei

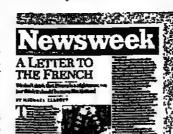

place, Mais l'éditorialiste de Newsweek en profite pour aller plus loin. Il dénonce surtout l'arrogance des Français. « ce sens d'une supériorité naturelle » qui leur est si particulier - et si insupportable. « Vous ne pouvez pas écouter des dirigeants politiques français sans entendre touiours les mêmes rengaines : la France a une vision universelle; la France a une vieille culture ; la France est la qua-

frein aux décisions (...). Aujourd'hui,

Helmut Kohl donne le sentiment,

après seize ans de pouvoir, d'avoir

épuisé ses idées, son charisme et sa

capacité de conviction (...). Tout à sa

campagne électorale, il prend des accents presque thatchériens pour

défendre l'argent allemand. Du

coup, ce sommet de Cardiff, large-

ment neutralisé par la proximité des

elections législatives allemandes, an-

ticipait déjà la défaite annoncée de

Helmut Kohl. Ce mélancolique som-

treprenants, aujourd'hui remplacés

par de simples euro-réalistes.

trième économie du monde: la France a les meilleurs trains, les meilleurs avions, les meilleurs téléphones mobiles, les meilleures fusées, les meilleurs informaticiens. » Avec ironie, Michael Elliott rappelle d'ailleurs que des milliers de ces informaticiens choisissent d'aller travailler dans la Silicon Valley, aux Etats-

Appelant donc les Français à davantage de modestie, Michael Elliott leur a surtout trouvé un modèle : « Imaginez – c'est difficile, mais essayez quand même – une France qui ne seroit pas continuellement en train de prétendre qu'elle est le plus beau pays du monde, une société qui respecterait la tolérance, un peuple qui réussirait à entretenir sa cohésion sociale, une nation qul, en dépit d'une très forte densité de sa population, parviendrait à protéger son environ-

Cardiff est célèbre pour le rugby, un jeu d'ouverture, d'attaque, de pack soudé. Cardiff ne restera guère dans les annales pour son Quinze d'Europe, qui s'est contenté, lors d'un sommet initialement dit social, de louer la montre, de dégager en touche devant les questions posées et d'enterrer le ballon de l'emploi. Match nul, vraiment nul (...). Si le pacte de stabilité, pièce maîtresse du traité d'Amsterdam, ruine déjà à Cardiff les timides promesses de l'emploi, c'est tout le dispsoitif

nement rural et à se doter d'une économie moderne et efficace. » En fait, « vous venez de découvrir les Pays-Bas », s'émerveille notre au-

Ce pays devrait être un exemple pour la France, explique-t-il. « Les Hollandais sont les Européens que tout le monde préfère », s'aventure notre analyste, reconnaissant, dans une rapide parenthèse, que c'est là le type même de « généralisation rapide » dont Alain Frachon recommande, à juste titre, de se méfier. « Si seulement les Français pouvaient s'inspirer un peu plus des Hollandais », le modèle européen, « celui aui accepte le sacrifice de quelques points de croissance à une protection sociale sure », pourrait être mieux défendu face au capitalisme américain.

Comme pour conforter ce piaidoyer, Newsweek public dans ce même numéro un cahier publicitaire spécial de 44 pages entièrement consacré à la France. Financé par piusieurs grands groupes du pays, il se présente sous la forme d'une série d'entretiens (l'un d'eux avec Dominique Strauss-Kahn) et d'articles tous plus positifs les uns que les autres. L'introduction du cahier annonce la couleur: « Le XXF siècle exige un nouveau style dans la manière de prendre en compte les forces de la giobalisation. Les nations qui réussiront sont celles qui auront su s'adapter au nouveau paradieme elobal. Dans cet effort, la France est deià un modèle pour le monde. » Un tantinet arrogant, isn'it, Michael?

Erik Izraelewicz

### torné disent depuis longtemps tout Jacques Delors l'un des trois Euromet aura sans doute été la dernière bas : à savoir que la distinction entre grande apparition européenne de péens les plus marquants des seize dernières années. Paradoxalement, drogues licites et illicites ne tient pas Helmut Kohl et la fin d'une généradebout. (...) Il serait donc temps mélancoliquement, il est devenu tion d'Européens ambitieux et en-

Toute sa vie, Yvon Massardier s'est battu pour les gitans. Il continue avec son site

www.geocities.com/Athens/Forum/4201/

DEPHIIS Saint-Chamond dans le canton de Saint-Etienne, Yvon Massardier, confiseur auvergnat à la retraite, anime un site militant dédié aux Gitans. « Tout a commencé Il y a trente ans. Un petit cirque tenu par une famille tsigane s'était installé près de chez mol. Une nuit, il y a eu un incendie provoqué par un courtcircuit, toutes les caravanes ont brûlé. J'ai réussi à convaincre ma famille de les héberger le temps qu'ils réunissent l'argent pour repartir. Pendant trois mois, on ne s'est pas auittés. » Yvon Massardier est devenu le « gadjo ami des Gitans » et sa maison la halte obligée de tous les gens du voyage passant par Saint-Chamond: « l'ai commencé par les alder dans leurs démarches administratives puis l'al pris leur défense au quotidien. Le dimanche, le partais à la rencontre des familles sur les décharges publiques et l'allais ensuite faire entendre leur voix face aux maires, aux gendarmes et aux huis-

Un combat difficile qu'Yvon Massardier évoque sur Internet. « Fai reçu des coups de téléphone ano-



nymes, mon magasin a été peint en marron... Puis les choses se sont arrangées, grâce en partie à l'association que j'ai montée. » Cette dernière, baptisée Association régionale pour l'information et la promotion des Tsiganes et des gens du voyage, occupe une place de

« Notre objectif est d'inciter les élus à aménager des terrains permettant d'accueillir les nomades dans des conditions décentes. » Grâce à son camion-école, l'association œuvre pour l'aiphabétisation. « C'est par la maîtrise de l'écriture que les enjants pourront défendre leur culture. C'est pouroual nous nous sommes bathy

pour avoir un instituteur qui sillonne les terrains où stationnent les Tsiganes », explique le retraité, dont le site évoque des Manouches célèbres comme les Bougiione, les Za-

vatta ou encore Django Reinhardt.

«Les Tsiganes, les gens du voyage » a déjà attiré près de 6 000 visiteurs, parmi lesquels un grand nombre de Gitans. « Dans leurs courriers électroniques, ils me disent : Grâce à votre site, les gadjé (les non-Tsiganes) vont enfin nous regarder autrement. » Une récompense pour celul qui s'est battu toute sa vie pour le respect des Tsiganes : « J'ai fait des bouts de route avec eux, j'al appris leur langue, nous avons mangé le hérisson sur un feu de bois, mais je n'ai jamois cherché à les singer. » En mémoire de Piou, un ami manouche disparu, Yvon a écrit sur la dernière page de son site : « (...) Sans un regard pour ceux qui n'ont pas su voir en toi un homme de liberté, tu me tends la main, tu peux compter sur moi. »

> Christophe Labbé et Olivia Recasens

### SUR LA TOILE

UN SITE FRANCO-POLONAIS

■ Un site franco-polonais vient d'être créé sur internet. Il est principalement consacré aux relations entre la Pologne et le nord de la France, où vivent queique 500 000 descendants d'immigrants polonais. Le site a été iancé par la chambre de commerce et d'industrie du Nord - Pas-de-Calais la Maison de la polonité, le conseil tégional du Nord - Pas-de-Calais et le quotidien régional La Voix du Nord. Il contient notamment des informations sur les nombreuses associations polonaises de la région et des offres d'emploi dans les deux pays. - (AFP) www.france-polska.com

### MICROSOFT

ABANDONNE L'ALLEMAGNE ■ Le géant américain du logiciel Microsoft va mettre fin à ses activités de fournisseur d'accès à Internet en Allemagne. Microsoft Network (MSN), qui connectait quelque 35 000 Allemands au Net, selon des estimations non officielles, n'agira plus qu'en tant que pourvoyeur des seuls sites Microsoft, a indiqué la firme, sans donner d'échéance. MSN vend ses services pour un tarif supérieur à ses concurrents, soit 12 DM (40 F) par mois pour deux heures gratuites, chaque heure supplémentaire coûtant 6 DM (20 F).

FAITES SUIVRE OU SUSPENDRE (Vous ètes abonné(e) Votre numéro d'abonné (impératif): PENDANT VOS VACANCES: Commune de résidence habituelle (Impératif) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Retournez ce bulletin au moins C Suspension vacances (votre abonnement sera prolongé d'autant) 12 jours à l'avance sans oublier de nou:, ludiquer votre numéro d'abonn 🕳 Si vous êtes abonné par prétèvement automatique, votre RECEVEZ LE MONDE SUR LE LIEU DE VOS VACANCES. (78n)...

Corrigé du bac foot par Alain Rollat Y A-T-IL des règles de l'art? - La question n'est pas tranchée. toujours la première à réclamer du

Selon l'entraîneur allemand Emmanuel Kant, «tout art, en effet, suppose des règles ». Mais ce point de vue est contesté par Eric Kan-

Ce célèbre disciple de Picasso pense que le talent suffit à affranchir l'artiste de toute contrainte puisque seul « le génie est le don naturel qui donne les règles à l'art ». L'opinion a-t-elle nécessairement tort?

-C'est justement le débat qui partage en ce moment l'école de philosophie de Clairefontaine dirigée par Maître Jacquet. Il y a, d'un côté, les idéalistes, partisans du beau jeu au nom d'une certaine idée du foot, et, de l'autre, les réalistes, pour lesquels l'essentiel est de marquer des points. Cette controverse est d'autant plus ambigue que l'opinion ne sait pas vraiment ce qu'elle veut : elle considère volontiers les idéalistes comme des rêveurs mais elle est

Puis-ie-faire confiance à mes 5205

- Celui qui lit pour la première fois le Discours de la méthode est en droit de se demander si Descartes jouissait de toute sa santé mentale quand il récusait la croyance en la réalité des choses que tout homme prend d'ordinaire pour réelles, par exemple, l'existence même de son corps ou des objets qui l'entourent. Mais si Ronaldo se posait ce genre de question en présence des gardiens adverses, le Brésil ne serait

pas champion du monde. Peut-on dire d'un acte qu'il est inhumain? -Les Marseillais en sont

convaincus depuis qu'ils out vu le hooliganisme à l'œuvre. Comment décider qu'un acte est juste ?

- Il faut commencer par relire le stratège grec Platon qui expliquait à ses coéquipiers que la justice est avant tout une vertu individuelle.

c'est-à-dire une disposition de Pâme qui consiste « à faire son trad'autrui ». Voilà pourquoi, à l'aune de cette définition, on peut dire que Zinedine Zidane est vertueux. La valeur d'une théorie se mesure-t-elle à son efficacité pra-

- C'est, hélas I la douloureuse interrogation qui meurtrit les malheureux joueurs du Maroc depuis que la théorie qui les présentait comme les Brésiliens de l'Afrique s'est fracassée sur l'efficacité pratique des Brésiliens du Brésil

L'éphémère a-t-il de la valeur? · Cette questiori-là, elle, est tranchée, depuis que Jean-Pierre Papin, sublime buteur, est devenu un rasoir jetable sous la coupe des valeurs marchandes.

L'exigence de justice a-t-elle sa place dans les rapports économiques?

Demandez à Adidas ou Nike s'il faut confondre sponsors et phi-

FILMS DU JOUR

FILMS DE LA SOIREL

GUIDE TELEVISION

HOUSE LOST OF

B#16\2211 --- 84 PARTIES NO.

03 May 12.77.11

62 En 19

**GUIDETELÉVISION** 

# americain

العدمة والأرا

tal et à se dater des . toderer of them. " | 1 s**vene**: de découvrir à . a enciverile notes an

levrait être un exemple nce, explane 1-11. sont les Europeons du the presence is a succession. se, reconnaissant, dans. parenthese, que c'est la were a grant distinction of it Alain Frachen re à juste tore, de se me Miement les l'acteur Obspect un pen place, s le modèle entepeen discipling to says his contits de crousante e a la con-में असेंट आरंट के विभाग तह letendu face an capita

Our confester or pinsweet public days ... his an Cabier public de 44 pages onnes te 3 la France Filland. rs grands groupes ... tenente sons la torre-Personations of his disc. hitter Structure beitere is 1900 Positive as a S. Embodia benen. of la content of The at I Blokett water opening a consycholic et empe, . hitting with the deal of the **医斯特克尔特克森拉克克克**克克克克克 Printer Baselin and a research A Committee of the state of the er får staletate i er han slag g

Erik brackway

Na Market

### K

NEXT PERIOD NO To pay the second of the second Call Street Spring at **Philippin** (francis and an The state of the same **保護的は** またがた a line melting the constitute of a Report State of the PARKETT & COLUMN grafitanikak wasan d MARKET LAND Oldania dell'ante e neil and a section of the control व भूष्याक्षक स्थानक । **अल्लाबक्रम**्ड April 1995

1'4931M4.V na pilota a pra la del como la  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \frac$ ad Kalabati 131 N gangapar - Notes A.A. wherethe griffer and the TOTAL A TAKEN AND A STORY Are seen all problems in the total and a second ५% १७७३ जाता संक्रमा स facilities of pre- company 事とありままなme 13年かりまた。 British Chapter Salter STREET, THE STREET

:-. at effenten fin it gir والمراجع المنطقة المنط 4 14 18 man of 1845 principals, alder and the first in the MANAGEMENT in making so the 實 택활하고도 않는

「本事業別者をおおる。 **有明知解释 bra flag** the state of the last his the thirties with m in Patricia A LANGE IN S. bir die Refuß. PAR ME THE BUILD man fallen gaftet 超 有神经 化二唑 A THE STREET a. 如此 · 可以持 | 14

19.10 La Seconde Fois **III** Mimmo Calopresti (Italie, 1995, v.o., 80 m/n). Ciné Cinéma 22.20 La Bonne Année E 
Caude Lelouch (France, 1973,
115 min).
Ciné Cinémas

**FILMS DE LA SOIRÉE** 

19.30 Monty Python: La Vie de Brian 🗷 🗷 Terry Jones (Grande-Bretagne, 1979, 20.30 Le Grand Couteau 🗷 🗷

22.30 Shining # # # S. Kubrick (EU, 1980, 120 min). RTL9

19.30 Arctique. [12/13]. Une nouvelle destin

20.35 ► Amours fous.

des indes.

21.25 Paul-Emile Victor:

21.30 Le Monde en rythmes. (10/14). Tex-mex.

21.45 Musica. L'Album souvenir d'Elisabeth Schwarzkopf.

21.45 Les Ailes expérimentales. [10/13]. Aux comins de l'atmosphère. 22.10 Les Pionniers de la radio

22.45 Souffle de lames. La new Richard Galliano.

à Hollywood.

22.20 Jean Dreville.

TF 1

aux Etats-Unis. [1/2].

21.40 Merce Cryningham.

20.50 Monaco:

19.40 Les Enfants du bac. Autopsie d'un mythe.

20.00 Les Animaux dans la ville. [2/3]. Chaleurs citadines.

20.00 Un pont pas comme les autres.

amour, gloire et famille.

20.55 Mémoires d'une princesse

21.00 Les Grands Compositeurs. [9/12]. Dvorak.

un réveur dans le siècle. [1/3]. Les années eskimo.

George Cukor (Etzes-Unis, 1949, N., v.o., 100 mln). Ciné Cinéfil 0.30 Mean Streets # II Martin Scorsese (Etats-Unis, 1973, v.o., 110 min). Cinétoile 0.45 Strictement personnel II II
Pierre joinet (France, 1985, 2.10 Andrey Rose 🖫 🗷 

23.50 Madame porte la culotte 🗷 🖼

Arte

M 6

Téva

0.25 Annapuma. 0.30 La Case de l'oncie Doc. La Vallée perdue.

21.55 Alanis Morissette. Paris Première TÉLÉFILMS 20.30 Cœur de cibie,

aurent Heynem 21.00 Notre petit ange. Andrea Frazzi et Antonio Frazzi. France 2 22.15 La Juive du Château-Trompette. Yannick Andréi [2/2]. Festival 22.35 Meurtre à Central Park. 23.30 Un ange passe. Guy jorré. TV 5 SERIEST

22.45 Ces années-là.
[7/8]. Coupe du monde.
22.50 Les Hommes du port. RTBF 1 20.10 L'Instit. Temps mort. 23.10 ▶ Profil. Frank Lloyd Wright. [1/2].

«Je suis un architecte de génle». Arte 23.10 Chemins de fer. (2/12). L'Australie en ligne droits. 23.00 La Loi de Los Angeles. 23.55 Chasse aux sorcières

### NOTRE CHOIX

● 20.00 Arte Les Animaux dans la ville Une excellente série qui nous vient d'Espagne. Après avoir montré les espèces d'oiseaux qui trouvent gite et nourriture dans les grandes villes (faucons des gratte-ciel, bergeronnettes et étourneaux attirés par la chaleur du monoxyde de carbone de la circulation), l'équipe de José Simo poursuit son enquête entre immeubles et béton. Plus d'un an de

travail. Cette semaine, les parades

nuptiales citadines. Chattes sur un

cimetières, folles pour-suites...- C. H.

● 21.00 France 2 Notre petit ange

Sofia et Flavio perdent subitement leur fille unique, Nina, agée de six ans. Sofia, anéantie de douleur, croit à des apparitions de Nina. Et de fait, la petite fille est revenue sur terre sous la forme d'un ange pour sauver le couple parental en crise. En dépit de quelques longueurs, ce téléfilm d'Andréa et Antonio Frazzi revisite de manière originale le monde onirique du conte pour enfants. - K. N.

© 0.05 Arte La Lucarne

Une séquence urbaine de quelques instants. La foule, le vacarme, puis, soudainement, un silence de neige. C'est une clairière, à quelque 350 kilomètres au nord de Stockholm. Une maison toute simple, un vieil homme sen!, Raguar. Une vie rude, le rythme des saisons; l'économie des gestes, leur patience. Le Vieil Homme et la chaumière est un film de contemplation, réalisé par Nina Hedenius et couronné par le Prix Europa 1996. Apaisant, superbe. - Val. C.

NOTRE CHOIX

20.45 Arte

Théma:

### TÉLÉVISION TF 1.5

19.00 Le Bigdil. 19.50 Ushuaia découverte 19.52 Le Journal de l'air. 20.00 Journal, Coupe du monde, Météo. 20.55 Combien ça coûte ? Invité : Smain. 23.10 Le Droit de savoir.

Chinois : le piège français : Enquête sur les clandestins dont on parle le moins.

PROGRAMMES

0.25 Minuit sport. 1.05 TF1 muit, Météo. RANCE 2

toit brûlant, gros matous dans les 17.30 Mondial 98. Chili - Autoche. 19.25 Football. 19.45 1 000 enfants vers l'an 2000. 19.50 Tirage du Loto, 19.55 et 20.50 Au nom du sport.

19.56 Météo. 20.00 Journal, Coupe du monde, Météo. 21.00 Notre petit ange.
Téléfilm, Andrea et Antonio Frazzi.
22.50 La Vio à l'emoruit.
Fous amoureux de la tour Eiffel.

FRANCE 3

0.25 journal, Météo.

18.20 Questions pour un champion 18.50 Un livre, un jour, 18.55 Le 19-20 de l'information. 20.00 et 22.10 Météo. 20.05 Benny Hill. 20.20 Tout le sport.

20.45 Consomag. 20.50 Mondial 98. Italie · Ca 23.20 Soir 3. 23.40 Le Club du Mondial. 0.30 La Case de l'oude Doc. La Valée perdue.

20.25 Le Journal de la Coupe.

CANAL 17.30 Mondial 98. Chili - Autriche. ► En clair jusqu'à 21.00

1930 Nulle part ailleurs. 20.15 Le Journal de François Pécheux, Golden Foot, Football. 21.00 Mondial 98. Italie - Cameron 23.00 Anna Karenine, Film. Bernard Rose 0.45 Strictement personnel M III
Film. Plerre Johyct.

PROGRAMMES

### ARTES

19.00 Le Tour du Pacifique. [3 20] 19.30 7 VZ. Silton Valley ; Les Français à la conquête de l'Ouest. Les petres poucets de la Coupe du monde ;

Le Japon

20.00 Les Animaux dans la ville. [23] Chaleurs oradines. 20.30 8 1/2 Journal.

20.45 Les Mercredis de l'Histoire, Israel et les Arabes, la querre de tinquaine ans iero) : 1991-1997, enni la paix ? 21.35 Les Cent Photos du sécle. Les enaux Rosenberg, anonyme, 1950

21.45 Musica, L'Album souvent d'Eusabeth Schwarzkopf. 21.45 Musicarchive. Elisabeth Schwarzkopt. 23.10 > Profil. Frank Lloyd Wright. [17]

\*Je suis un architecte de genies.

8.05 La Liccirrie. Le Vier! Homme et la Chaumière,

### M 6 ?

18.55 Los Angeles Heat. 19.54 Le Six Minutes, Météo. 20.10 Une nounou d'enfer. 20.40 Décrochages info, Elément Terre. 20.50 Monaco :

amour, gloire et famille. 22.35 Meurtre à Central Park. Telefilm. O John Herzfeld.

### RADIO

FRANCE-CULTURE 20.00 Les Chemins de la musique. [3.5]. 20.30 Agora. 21.00 Philambule. 22.10 Fiction. Tros contes de Maupassant. 23.00 Nuits magnétiques. Le parler bruxellois.

### FRANCE-MUSIQUE ?

20.00 Concert. Amoine Hervé, piano solo: Thelonious Monk, une relecture. 22.30 Musique pluriel. 23.07 Les Greniers de la mémoire. Hommage à Marcel Moyse, flutiste

### RADIO-CLASSIQUE: 20.40 Les Soirées.

Undare, opera de Hoffmann, par l'Orchestre symphonique de la Radio de Berlin, dir. Bader, Laki (Undine), Hermann (Huldbrand). 22.30 Les Soirées... (suite).

### FILMS DU JOUR

19.00 Des ammaux et des hommes. [2/6]. Sur les traces de l'ours argenté. Odyssée

14.00 Les Amants de Vérone 🖩 🗷 André Cayatte (France, 1948, N., 105 min). Cinétolia 15.45 Le Vent de la plaine # # 17.00 Madame porte la culotte # R. George Cukor (Etats-Unis, 1949, N., 100 min): "Ciné Cinéfi 17.35 Fort Sagarme # 18 Alain Correau (France, 1984, 175 min). Cinéstar 1 17.45 Mean Streets # # Martin Scorsese (Etats-Unis, 1973, 105 min). Cinétolle 18.40 Le Grand Couteau 🗷 🗷 Robert Aldrich (Etzts-Unis, 1955, N., 110 min). Ciné Cinéfil 18.45 Léolo M M Jean-Claudé Lauzon (Canada, 1992, 105 min). Ciné Cinéma

MAGAZINES

13.00 La Vie à l'endroit.

14.30 Check Up.

17.00 De l'actualité à l'Histoire.

19.10 et 23.10 Le Rendez-vous

19.30 Nulle part ailleurs.

23.35 Le Club. Raod Coutard.

DOCUMENTAIRES!

18.00 Les Grandes Emernes ...

18.30 Le Monde des animanx

de l'Elistoire. Gleon Miller.

18.30 Grizzly,

On peut voir.

17.35 Les Derniers Rhinocéros noirs.

19.00 Le Magazine de l'Histoire. Invités : Bruno Cabanes ; Jean-Lut Allouche : Jean Durry ; Pierre Milza.

19.00 Rive droite, rive ganche.

Best of Parts Première

20.00 20 h Paris Première, Best of, Invités : Michel Duchaussoy ; Corneille : Mathida May ; Georges Prêtre. Paris Première

20.05 Temms présent. Vacances à tout prix. Evgueni, l'ours et la Suisse. Le siècle et image : Le soldat républicair. TSR.

La Marche du siècle. La débàcie et le sursaut, huit jours en Juin 1940. Invités : l'ampai Philippe de Gauile ;

23.30 Prancofolies de Montréal TV5

20.50 ▶ La Nuit des hommes libres.

<u>;=</u>

AT.

92

212

 $\mathcal{A}_{2n}^{(n)}$ 

32

12.5

No.

3.25

15.2

. .

1. R.

. 19.00 19.00 19.00

j.

ر منظم المنظمة المنظمة

i,

7

.

**GUIDE TÉLÉVISION** 

Saint-Denis la rouge. Vie et mort du deutschmark. Histoin

de Ruth Elkrief. Raymond Barre. LCI

Canal 4

Ciné Cinéff

La Cinquième

ux. La Cinecia

maître des montagnes. Pianèté

1830 La Chaleur de la Teixe. Odyssée

SIGNIFICATION DES SYMBOLES:

18.00 Stars en stock. Julie Andrews.
Fred Astaire. Paris Première

20.05 La Garce # E Christine Pascal (France, 1984, 90 min). TV S 20.30 Le Ranni des Bes = = 20.30 Crossing Guard II II Scan Penn (Stats-Unis, 1994, 110 min).

20.40 Toute one vie W in Claude Lelouch (France, 1974, 140 min). Canz 20.50 La Femme de ma vie W Régis Wargnier (Franca, 1986, 115 min). 20.50 La Folie des gran Gérard Oury (France, 1971, 103 min). 21.00 Le Procès M M M

19.00 Les lles sanvages. [1/3]. On monde I purt.

19.10 La Terre promise. [1/5]. L'appel du Nord.

19.55 Glacier Express. [1/2].

20.00 Magritte a cent ans.

20.05 (Inderground USA. [9/14]. Armes en tous gemes -Par ici la sortie.

20.35 Les Deux Marseillaises. Notes sur les élections légis de 1968, à Asnières.

Sur les traces de l'ours argenté.

21.20 Arctique [12/13].

22.25 Les Blanchisseurs.

22.35 Les Enfants du bac. Autopsie d'un mythe.

23.15 Paul-Emile Victor:

23.25 Amours fous

22.45 Les Grands Compositeurs. [9/12]. Dvórak

23.35 L'Argent sale. L'empire du joueur d'échecs.

un rêveur dans le siècle. (1/3), Les années estimo.

23.50 > Des hommes libres. France 3

20.30 Virtuoses, Cecilia Bartoli : portrait d'une jeune mezzo-soprano. Mez

21.50 Un pont pas comme les autres.

23.55 Vie privée II II Louis Malle (France, 1961, 95 min). 0.10 L'Adorable Voisine 1.30 Toni = = =

Le blanchiment en dix leçons TOUT ce que vous vouliez sa-RTL9 voir sur le recyclage des narcodol-

lars et que vous n'avez jamais osé demander. Ainsi pourrait-on résumer cette soirée dans les confisses du crime organisé et de la finance internationale, un monde de l'ombre, où la réalité dépasse, et de loin, la fiction. L'approche choisie est pédagogique et distrayante.

Si The French Connection, le thriller de William Friedkin diffusé en début de programme, s'inspire de la réalité, les documentaires qui suivent montrent à quel point l'imagination des trafiquants est sans limite. Les Blanchisseurs, d'Yves Billy.

amonce la couleur : « Si 10 % de la drogue est saisie par les différentes polices du monde, moins de 1 % de l'argent qu'elle rapporte est repéré ». De quoi casser le morai de «Popeye» Doyle, l'as de la brigade des stupéfiants brillamment interprété par Gene Hackman... Sorte de mise en images du passionnant ouvrage éponyme de Jeffrey Robinson (Presses de la Cité), ce documentaire dissèque les méthodes employées pour blanchir les bénéfices de l'un des commerces les plus lucratifs de la planète : 1 800 milliards de dollars de bénéfice annuel. Autant que le pétrole mais plus que la somme nécessaire pour nourrir durant une année la population mon-

diale! Conduit comme une enquête policière, de Londres à Miami et des banques suisses aux paradis fiscaux, Les Blanchisseurs révèle les connexions étroites entre les narco-trafiquants et le monde des finances, montrant comment l'argent illicite parvient (sans entraves véritables) à pénétrer les circuits financiers légaux pour en ressortir « propre ». Le document mêle témoignages de responsables internationaux et images d'archives policières. Quelques révélations stupéfiantes. Et un constat amer : la rapidité de circulation de l'argent sur le marché mondial rend la répression illusoire.

L'Argent sale, l'empire du joueur d'échecs, de Paul Mallay, sur le cartel de Cali en Colombie, diffusé ensuite, ne manque pas d'intérêt mais répête ce qu'expliquait longuement le film précédent.

### TÉLÉVISION

### **Drogue Business** TF.15

13.50 Les Feux de l'amour. 14.45 Arabesque. 15.40 Dynastic. 16.35 Sonset Beach. 17.25 Beverly Hills.

19.00 Le Biedil 19.50 Ushuaia découverte. 19.52 Le Journal de l'air. 20.00 Journal, Coupe du monde, Météo. 20.45 Mondial 98. France - Arabie Saoudite.

23.00 Made in America. Enquête trop privés. Téléfilm. O Jorge Moi 0.43 Les Rendez-vons de l'entreprise.

FRANCE 2 13.50 Le Renard. 14.55 Dans la chaleur de la nuit. 15.45 Tiercé. 15.55 La Chance aux chansons 16.45 Un livre, des livres. 16.50 Coupe du monde. 17.30 Mondial 98. Afrique du Sud - Danemark. 19.25 Football.

19.50 1 000 enfants vers l'an 2000. 19.55 Au nom du sport. 19.56 et 20.45 Métido. 20.00 journal, Coupe du monde Point route.

20.55 Le Vison voyagent.
Pièce de Cooney et Chapman.
23.05 Expression directe. RPR.
Z5.10 Le Choix des armes 2 2 2
Film. O Alain Corneau.

### FRANCE 3

13.40 Parole d'Expert. 14.30 Aléas. 16.05 Le Magazine du cheval. 16.40 Les Minikeums. 17.45 je passe à la télé. estions pour un champion. 18.48 Un livre, un ioux. 20.00 et 22.45 Meteo.

20.20 Total le sport.

20.25 Le Journal de la Coupe.

20.50 ▶ La Nuit des boumes libres.
La Marche du siècle. La débâce
et le sursaut, fuit jours en juin 1940.

23.50 Des hommes libres. 22.45 Météo, Soir 3-23.20 Le Club du Mondial.

### 14.00 Les Randonneurs E

15.35 Basket NBA. Finale: Utah - Chicago (match nº 6). 16.30 Coupe du monde. 17.30 Mondial 98. Afrique du Sud - Danemark. ▶ En clair jusqu'à 21.00

19.30 Nulle part ailleurs. 20.15 Le Journal de François Pécheux, Colden Poot. 20.45 Football. 21.00 Mondiai 98. France - Arabie Saoud

23.30 Search and Destroy E Film. David Salle. 1.00 Golf. US Open. 2.30 Small Faces of Film. Gilles Mackimon (v.o.).

### LA CINQUIEME/ARTE

13.15 Le journal de la santé. 13.30 D'ici et d'ailleurs. 1430 La Cinquième rencontre... Justice et société, 1435 Teuf, 1525 Entretien avec Jack Lang. 14.00 Les Lumières du munic hall. 16.30 Modes de vie, modes d'emploi. 17.00 Cellulo.

17.30 100 % question. 18.00 Les Grandes Enigmes de l'Histoire. 18.30 Le Monde des animaux.

19.00 Le Tour du Pacifique. [4/20]. 19:30 7 1/2. Balkans : le mai albanais. Les petits poucers de la Coupe du monde : Le Cameroun. 20.00 Magritte a cent ans.

20.40 Solités thématique.
Droque bissiness.
20.45 French Connection III
Film. William Friedkin (v.O.).
22.25 Les Blanchisseurs.
23.35 L'Argent sale. L'empire
du joueur d'échecs.

métodio mortelle ■ ■ Film. ∆ Takeshi Kitano (v.o.).

### M 6

13.35 L'Enigme du Caire. Teléfilm. Alan Grint. 15.20 Les Anges du bonheur. 16.10 Com de cham Taefilm. Mandie 17.50 Les Piéceurs. 18.05 Models Inc. 18.50 Open Miles. 18.55 Los Angeles Heat 19.54 Le Six Minutes, Météo. 30.10 Une nounou d'enfer. 20.40 Décrochages info, Passé simple

20.50 La Femme de ma vie ■ Film. Régis Wargnier.

22.45 La Créature du diable.
Téléfilm. △ Jeffrey Reiner. 0.20 Les Rues de San Princisco

### RADIO

FRANCE-CULTURE 20.00 Les Chemins de la musique A capella. [45]. Résister. 20.30 Agora. Claude Duneton (Le Guide du français famil 21.00 Lieux de mémoire.

L'appel du 18 juin. 22.10 For Intérieur. Paule Salomon, ph 23.00 Nuits magnétiques. La culture yiddish à Paris [1/2].

### 0.05 Du jour au lendem Marie Depusse (Lò où le soleil se tait).

FRANCE-MUSIQUE: 1835 Scene onverte. Quatuor à cordes, de Verdi 19.35 Prefinde 20.00 Concert. Par le Quatuor Bartók, Peter

Komios et Geza Hartigai, violons, Geza Nemeth, alto, Laszlo Mezo, violoncelle : œuvres de Petrovics, Chostakovitch, Bartók. 22.30 Musique pluriel.

### 23.07 En musique dans le texte. RADIO-CLASSIQUE

1830 Le Magazine de Radio-Clas 19.30 Classique affaires-sotr. 20.40 Les Soirées.

Georges Enesco. CEuvres de Enesco, Fauré, Wagner, Badh, Ysaye. 22.30 Les Solrées... (suite).

Robert Akirich (Etats-Unis, 1955, N., v.o., 115 min). Ciné Cinéfi 21.00 Bandits, bandits E = Terry Gilliam (Grande-Bre 115 min).

**GUIDE TÉLÉVISION** 

MAGAZINES V

19.30 Nulle part ailleurs. invité : Manu Chao.

20.00 Comment ca va ? Dossier : Le diabète, avec ou sans sucre ?

19.00 De l'actualité à l'Histoire. Saint-Denis la rouge. Vie et mort du deutschmark.

gvec ou sans soure ; 20.00 20h Paris Première, Best of, Invinés : Zabou ; Jacques Doillon ; Colin Serreau ; Jean-Charles Castelbajac, Paris Première

isradi et les Arabes, la querre de cinquante ans [6/6] : 1991-1997, emin la paix ?

21.00 Au nom de la loi, Les fausses pistes de l'affaire Dutroux [2/2]. TV 5

21.00 Envoyé spécial, les années 90. Un jeu d'enfant. Urgences. Histoire

21.00 Paris modes. Spécial Prét-à-porter printemps-été 1998. Paris Première

21.45 Inédits. La tristesse, la Jole, l'aventure. KTBF 1

22.50 La Vie à l'endroit. Fous amoureux de la tour Eiffel. France 2

0.20 Le Canal du savoir. Paris Première

1.30 Saga-cités. L'amour foot. France 3

23.10 Le Droit de savoir.
Chinois : le piège français :
enquête sur les clandestins
dont on parle le moins.

**DOCUMENTAIRES** 

19.00 Le Tour du Pacifique. [3/20]. Sado (Japon) - Tokyo.

20.45 Les Mercredis de l'Histoire.

20.55 Combien ça coûte ? Invité : Smain,

22.35 Les Treute-Neuf Marches 
Don Shary (Grande-Bretagne, 1978, v.o., 100 min). 22.40 Elmer Gantry, le charlatan 
Richard Brooks (Etats-Unis, 1959, 155 min). 22.55 Patriine à la plage E E E. Rohmer (F, 1982, 95 min), Cinétoil

0.05 La Lucame. Le Viell Homme et la Chaumière. Arte

17.30 Chili - Autriche. Groupe 8, à Saint-Eifenne. Eurosport, RTBF 1, France 2, Canal -

21.00 Italie - Cameroun, Groupe 8, à Montpellier, France 3, Canal + 19.25 Un autre regard sur Schumann. Concerto pour violoncelle en la mineur opus 129 et Symphonie nº 4 en ré mineur opus 120. Meza

20.30 Star Trek, la nouvelle génération. Chasse aux sorcières. Canal Jimon

0.10 NYPD Blue. Le fou, le flic et l'infirmère (v.o.). Canal Jimpay JEUDI 18 JUIN

23.10 Le Choix des armes E E E O Alain Comeau (France, 1981, 135 min). France 2 23.10 Baiman 🗑 🗷 Tim Burton (Etats-Unis, 1989, v.o., 120 min). Canal Jumy 

Richard Quine (Etats-Unis, 1958, v.o., 105 min). Cinétoile

A Takeshi Kitano (Japon, 1993, v.o., 90 min). Arte Jean Renoir (France, 1934, N., 85 min). RTL9

20.05 Soirée avec Placido Domingo. Concert enregistré à V le 21 juin 1987. 21.25 Virtuoses. Cecilia Bartoli i réchal. 23.05 Paolo Fresu Quintet. 23.45 Ceci n'est pas Mozart.

18.55 La Marseillaise des mille. Muzzik

MUSIQUE!

Odyssée

Planebs

Odyssée

Planète

Arte

Concerto pour pia: KV453, de Mozart. 23.55 Colin Davis dirige... 20.50 Des animans et des hommes, 12/61. 0.30 Vivaldi. Les Quatre Saisons. Muzzik THÉÂTRE! Odyssée

20.55 Le Vison voyagent. Cooney et Chapman. TELEFILMS

17.45 La Juive du Château-Trompetie. Yannick Andréi [1/2]. Festin 18.00 Vie en sursis. Giovanni Soldati. Téva 20.30 Mémoire d'amour. François Luciani. 20.40 On a tné mes enfants. RTL9 21.00 Une vie de Haendel. 21.36 Rendez-vons sur la Lune Welt Disney. Disne

nquête trop pri

13threRue

Disney Channel

Jorge Mon

20.35 Les Envahisseurs.

Contre-attaque.

SÉRIES

SPORTS EN DIRECT 22.00 Attends-mol. François Luciani 14.30 Termis. Tournol messieurs de Bols-le-Duc 22.45 La Créature du diable. A Jeffrey Reiner. 15.15 Cyclisme. Tour de Soisse: Algie - Uniches. TSR et Eurosport 15.35 Basket NBA. Finale: Utah - Chicago. Résuiné du matrin 6. Cinal + 23.00 Made in America 0.10 Capone contre Capone.

1.00 GOIC US Open-Canal + MONDIAL 98 17-30 Afrique du Sud - Danemark.

RTBF 1, France 2, Canal 4 21.00 France Arable Saoudite. Groupe C, à Saint-Denis. TF 1, Eurosport, Canal 4

19.00 Le Tour du Pacifique. [4/20]. Arte LES CODES DU CSA:
O Accord parental souhalitable.
A Accord parental Indispensable
ou interdit aux moins de 12 ans.

A Accommendit aux mono ou interdit aux moins de 16 ans. ou interdit aux moins de 16 ans. ou interdit dats dintanche-lund ■ Ne pas mangiser.

■ Under d'octyre ou classiques

■ Mode public chaque semaine, dans son supplément daté dimanche-landi, le grammes complets de la radio et – accompagnés du code ShowView – ceux de la téle alusi qu'une sélection des programmes du cible et du satelite.

Le nom qui suit le genre de l'émission (film, téléfilm, etc.) est celui du réalisateur.

◆ Sous-btrage spécial pour les sourds et les malentendants.

20.35 Julie Lescaut, Haroèlements. RTBF T 21.00 Après la guerre, si tout va bien. James Celan Jones [5 et 6/7]. Histoire 21.35 Code Organism. Au revolr mon ange.

Série Chub 21.45 Urgences, Le droue. Obstruction à la Justice 23.00 La Loi de Los Ángeles. Beef jerky. Téva 23.10 Total Security. Evasion of the Body Seatchers (v.c.). Série Club

THE PERSON NAMED IN

19:30 Dharma & Greg.
The Cat's Out of the Bag (v.o.). Teva

20.13 Chapean melon et bottes de cuir. Les charmeurs (v.o.). Concerto (v.o.).

Florence Hartmusin

decimally the tests · 4年 の 1年 日本

All the first of

# M. Dumas s'explique sur ses comptes devant les juges

Le président du Conseil constitutionnel a essayé de justifier le dépôt de plus de 3 millions de francs en espèces sur son compte entre 1991 et 1996 ■ Il aurait bénéficié d'un prêt d'un banquier genevois et connu « des fins de mois difficiles »

« IL S'AGIT d'économies de cinauante ans de métier », a déclaré Roland Dumas, le 12 juin, aux juges d'instruction Eva Joly et Laurence Vichnievsky, pour justifier les entrées de fonds considérables sur son compte bancaire personnel. Interrogé pour la deuxième fois depuis sa mise en examen, le 29 avril, le président du Conseil constitutionnel a livré ses premières explications officielles sur la surprenante série de dépôts d'espèces enregistrés sur son compte, ouvert dans une agence parisienne du Crédit lyonnais. De 1991 à 1996, je montant de ces dépôts s'est élevé à 3 299 500 francs, sur un total de 9,2 millions de francs de versements (Le Monde daté 15-15 juin). «La plupart des versements ont été effectués en fin ou en début de mois, pour faire face à des échéances », a-t-il indiqué ce que les documents bancaires ne confirment que partiellement.

M. Dumas, qui fut ministre des affaires étrangères de 1988 à 1993, et dut interrompre, durant cette période, ses activités d'avocat, a notamment assuré, sur procès-verbal, avoir eu l'habitude de conserver des fonds en espèces provenant de ses honoraires, parfois durant plusieurs années, en prévision de « fins de mois difficiles ». Il a expliqué que ce souci d'éconorules remontalt à ses origines modestes et au décès précoce de son

A en croire cet homme affable

listes lui feralent trop d'honneur.

Depuis un quart de siècle, nombre

d'articles ont été écrits à son sujet,

bien des enquêtes ont été entre-

émanant de services de renseigne-

ment plus ou moins fiables lui ont

été consacrées, le présentant régu-

lièrement comme « le banquier se-

cret de François Mitterrand ». « Je

ne suis rien de tout cela, explique-t-

il tranquillement. J'avais avec Fran-

cols Mitterrand la relation normale

d'un citoyen avec son président,

lorsqu'il l'a connu avant son élec-

Courtois mais vigilant, Jean-

Pierre François ne laisse rien publier

sur lui sans réagir. Il ne manque ja-

mais de rappeler les dizaines de

procès en diffamation qu'il a entre-

pris avec succès, et a même pris

soln, il y a piusieurs années,

d'adresser aux plus grands éditeurs

parisiens une lettre préventive, au

cas où certains auraient eu le projet

Né en 1922, quelques mois après

Roland Dumas, le discret M. Fran-

de lui consacrer un livre...

PROFIL

LE DISCRET

M. FRANÇOIS

père, fusillé par les Allemands durant la guerre : « J'en ai conçu, a-til dit, pour le reste de mes jours, une hantise d'être démuni d'argent liquide. » Sa secrétaire avait confirmé aux enquêteurs que l'ancien ministre n'utilisait ni chéquier ni carte de crédit. Elle avait en outre assuré que les sommes qu'elle déposait elle-même sur le compte lui étaient remises par les « gordes du corps » de M. Dumas, par luimême ou par l'une des collaboratrices de son cabinet d'avocat, et qu'elles « ne transitaient jamais par le coffre du bureau ».

ARGENT LIQUIDE

350 000 francs - par la vente, en 1992, de cinq lingots d'or ayant appartenu à sa mère. Au cours de cette même année, le compte de M. Dumas avait uniquement enregistré des mouvements d'espèces, dont trois dépôts de 250 000 francs, uп 390 000 francs et deux de 500 000 francs. L'un de ces versements s'expliquerait, selon M. Dumas, par un prêt que lui aurait consenti son « ami d'enfance ». l'homme d'affaires suisse Jean-Pierre François. Souvent présenté. depuis vingt ans, comme ayant appartenu au cercle des proches de François Mitterrand, cet ancien

de soixante-quinze ans, les journaprises sur son compte, des notes tige commercial

Ayant conduit de fructueuses afque sur le règlement du contenest d'origine Iranienne. « Tout cela n'a rien de mystérieux, et j'al toujours répondu à toutes les ques-

cois a lié connaissance avec le futur

Le président du Conseil constitu-

tionnel a, par ailleurs, justifié une partie des montants perçus -

ministre à Lyon, durant la guerre, sur les bancs de la faculté catholique. Dans le premier tome de ses mémoires (Le Fil et la pelote, Plon), M. Dumas évoque brièvement cette fointaine amitté, qui préluda aux relations entre Jean-Pierre Francois et Francois Mitterrand, Ca dernier fut d'ailleurs son avocat, dans les années 60, forsque M. François, déjà installé à Genève. où li était devenu administrateur de la Banque romande, affrontait certains de ses associés dans un li-

faires, détenteur d'un confortable patrimoine immobilier, M. François fut consul général de Panama à Genève de 1973 à 1977. Il ne dissimule pas avoir régulièrement rencontré François Mitterrand « avant et pendant qu'il était président ». Mais C'est peu dire qu'il ne souscrit pas aux rumeurs lui prêtant une influence sur le tournant de la « rigueur », imposée par le gouvernement socialiste en 1983, pas plus tieux franco-iranien - son épouse tions », dit-il. Avant d'ajouter : « A condition qu'elles soient légi-

banquier genevois « pourra en apporter la preuve », a affirmé aux juges M. Dumas. Il a toutefois précisé que la somme lui avait été remise directement en argent liquide, « en francs français et vraisemblablement en coupures de 500 francs », et qu'il n'y avait « pas eu d'acte écrit constatant ce prêt ». Il a également dû recomaître que « ce prêt n'a jamais fait l'objet d'une déclaration de [sa] part aux im-pôts ». Ministre des affaires étrangères à cette époque, il déclarait alors quelque 460 000 francs de traitement annuel, auxquels s'ajoutait une somme équivalente au titre des revenus fonciers. Interrogé par Le Monde, mercre-

di matin 17 juin, M. François, qui réside à Genève, s'est déclaré « perplexe » quant à la publication, par la presse, d'informations « détenues illégalement » et n'a pas souhaité commenter la déclaration de M. Dumas. «Je n'entends pas me rendre complice d'une violation du secret de l'instruction, nous a-t-il déclaré. Si les Juges le souhaitent, je me tiendral à leur diposition pour répondre à toutes leurs questions, par les voies légales. Je tiens à leur réserver la priorité de mes déclarations. » L'ancien banquier a confirmé, au passage, que les juges fran-çais avalent délivré, à son encontre, il y a plusieurs semaines, une commission rogatoire internationale, à laquelle il affirme n'avoir nullement « l'Intention de [se] soustraire ». Selon le président du Conseil constitutionnel, une autre partie importante des mouvements portés au crédit de son compte s'expliqueraient par des ventes d'œuvres d'art de sa collection personnelle. M. Dumas a évoqué la vente, en 1992, de deux dessins de Picasso, dont il avait été l'avocat. Ils auraient, selon sa dé-position, été cédés à « un collectionneur qui souhaite garder l'anonymat ». Leur valeur n'avait jamais été expertisée par une compagnie d'assurances, a indiqué M. Dumas. puisqu'ils n'ont jamais été « expo-

meurant la surveillance de son domicile limitait les risques de vol. M. Dumas a également détaillé la cession, entre 1985 et 1995, de quatre statues de Giacometti, sculpteur dont il fut l'exécuteur testamentaire. Un bronze a été cé-

sés ni assurés » par lui. L'ancien mi-

nistre a expliqué, à ce propos, que

les assurances d'œuvres d'art coû-

taient «trop cher » et qu'au de-

francs, à un acquéreur dont il a assuré ne pas se souvenir. En juillet 1987, deux œuvres auraient à leur tour été vendues, rapportant deux millions de francs à leur propriétaire. Enfin, en octobre 1990, M. Dumas a expliqué avoir vendu une sculpture intitulée Annette X, qu'il a présentée comme étant « sans doute une contrepartie de [ses] honoraires », et dont le rachat, par une galerie anglaise, lui rapporta 5,5 millions de francs.

PRETE-NOM Le président du Conseil constitutionnel a confirmé aux juges d'instruction certains détails relatifs à cette vente, qui étaient déjà apparus à la lumière d'investigations discrètes de la brigade financière. M. Dumas a expliqué que cette vente s'était effectuée via un expert parisien - pourtant spécialisé dans les œuvres du XVIIIº siècle -, qui hui avait servi de « prête-nom ». Il a lustifié l'utilisation d'un tel mécanisme par « des raisons personnelles »: « A l'époque, j'étais mi-

dé en 1985, pour un million de nistre », a-t-il dit. « Je crois que cette sculpture a été vendue à un musée allemand », a précisé l'ancien ministre, tout en indiquant que son transfert à l'étranger n'avait fait l'objet d'aucune déclaration à l'administration des douanes, « car l'œuvre n [avait] pas été exposée ». La transaction avaitelle, en revanche, été déclarée aux services fiscaux ? lui out demandé les juges. « Il faudrait regarder dans ma déclaration », a simplement répondu M. Dumas.

Expliquant qu'il avait toujours vécu sur « un train de vie qui n'est pas excessif», le président du Conseil constitutionnel n'a pas re-mis aux juges le mémoire établi, à sa demande, par un expertcomptable à partir de ses relevés de compte - saisis par la justice, mais dont le Crédit lyonnais lul a fourni une copie. «A soixante-seize ans, a-t-il conclu, à la fin d'une vie avec un métier bien exercé, on a le droit d'avoir un peu d'argent devant

Hervé Gattegno

### COMIMENTAIRE TOUT N'EST PAS CLAIR

 Tout est dair, tout sera expliqué », avait déclaré au Monde Roland Dumas, vendredi 12 juin, après la mise en évidence, au fil de l'enquête judiciaire sur l'affaire Elf, d'une impressionnante série de dépôts d'argent liquide effectués sur son compte bancaire, pour partie à une époque où il siègeait au gouvernement. A l'issue de son second interrogatoire par les juges, le président du Conseil constitutionnel a livré des explications nombreuses et diverses sur l'origine de ces fonds. Sont-elles convaincantes ?

Pour l'heure, elles ne reposen en tout cas, que sur ses souvenirs et certaines sur sa parole. De la vente de lingots d'or hérités de sa famille à la cession d'œuvres d'art à des « collectionneurs désirant conserver l'anonymat », aucune pièce Justificative, aucune déclaration à l'administration - des douanes ou des impôts-, aucun contrat d'assurances n'ont été.

Jusqu'ici, présentés aux magis-

trats pour étayer ces justifications. De même l'emprunt contracté auprès d'un ami financler, homme d'affaires genevois à la réputation contrastée, n'est-il attesté par aucun contrat. Ministre en exercice au moment de ce prêt, M. Dumas va Jusqu'à reconnaître qu'il avait négligé de faire la déclaration aux services fiscaux d'un tel apport de fonds, pourtant supérieur à son traitement annuel de ministre.

SI, pour M. Dumas, « tout » est désormals « expliqué », à l'évidence « tout » n'est pas pour autant « dair ». Dans ce feuilleton judidaire dans lequel, en refusant de démissionner, il entraîne, noiens volens, le Conseil constitutionnel, l'ancien ministre est confronté à deux défis. L'un relève de la justice et d'elle seule : présumé innocent, M. Dumas se défend pied à pled, et rien ne dit qu'il ne réussira pas à se sortir de ce mauvais pas. L'autre relève de l'éthique ou, plus simplement, de la vertu républicaine. Dans ce second registre, ses explications, loin de convaincre, témoignent d'une étrange désinvolture.

Hervé Gattegno

DÉPÉCHES POLITIQUE: le président de l'Union des contribuables de France déclare avoir déposé plainte contre Lionel Jospin pour délit de recei de détournement de fonds publics, mardi 16 juin, au tribunal de grande instance de Paris. Sylvain Garant, militant du RPR, estime notamment que le premier ministre, diplomate sans affectation de 1993 à 1997, n'aurait pas du percevoir de traitement, et surtout de primes, en l'absence de travail réel. Il juge qu'il aurait dû demander une disponibilité pour exercer la fonction de premier secrétaire du PS, qu'il compare à un emploi à plein temps l'ayant empêché de rester à constante disposition de son administration.

U OPOTROLE

 $\sim \frac{1}{2} \gamma_{\rm e} \, \Omega^{\rm h}$ 

1.5

Jan 18

 $4N^{-1}$ 

 $A = A \cdot A$ 

4.7

37

250

200

 $m^{(n)} \geq 1$ 

Se 5.

2004

Sec. 2.

72 (2.2.2.2

227 ....

B 7.75 5 5 1

Marie ...

En that is

Mark 1

West of

No. 2 -

# 112

Mary ...

Office of the

Pine -

Police of

SEC ....

TENED OF

trace pro-

W S ...

মুদ্র না' নি<sup>ন্</sup>

AN MINISTER OF

Managar II.

**\$0** \$25 €...

tall gradients

ME TOWN TO THE

RETAIN ACTION

Saturday .

Diet four a .

And the first of the same

C. Birth.

E sent

ETTE !!!

ALANT IN

呢这

South Lands

SPECIACLE PLONE TO

 $_{n}=\{1,2,2,3\}$ 

■ NUCLÉAIRE : le réacteur n° 2 de la centrale de Belleville-sur-Loire (Cher) a été mis à l'arrêt pour une période de trois semaines à la suite du dysfonctionnement d'une grappe de contrôle. L'incident, pris « très au sérieux » par la direction de la sûreté des instaliations nucléaires (DSIN) pourrait être classé, mercredi 17 Juin, au niveau 2 (sur 7) de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES).

m MONDIAL: six hooligans (cinq Anglais et un Tunisien) ont été expulsés du territoire français après les violences intervenues, dimanche 14 juin, à Marseille, la veille du match de Coupe du monde Angleterre-Tunisie. Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement, a précisé, mardi 16 juin, avoir signé ces arrêtés d'expulsion « en urgence absolue ».

CYCLISME: la Société du Tour de France a communiqué, mardi 16 juin, la liste des cinq équipes invitées à rejoindre les seize déjà inscrites pour l'épreuve : il s'agit des formations françaises Big Mat-Aubervilliers 93 et Cofidis, de l'espagnole Vitalicio ainsi que de deux équipes italiennes, Asics et Riso Scotti.

MESPACE: le troisième tir d'Ariane-5, prévu initialement au début de l'été, est maintenant programmé pour « mi-octobre ».

### A nos lecteurs

DES PROBLÈMES de diffusion ont perturbé, mercredi 17 Juin, la distribution dans le Sud-Est de notre supplément « Initia-tives ». Ce supplément sera proposé par les marchands de journaux Jeudi 18 Juin. Nous prions nos iecteurs d'accepter toutes nos ex-

化多层面聚焦 医多种皮肤 经收益 医皮肤

・・・・・ 小魚/ こねこち 美 ・ 春春

finds to bridge

TALLES SERVICE SERVICE AND

A 12- 3 25/2 24.

人名 化甲基甲基甲基甲基甲基甲基

I was I've a

the second second second

The control of the second

· They what of in the same of the same

" That's to dead to

7. 20%。在20% 医300 美国学品

, the said large given

And the second second

معاجهم ولومان المتعاصفات

- "A" w par Det

the said over its

4. 1. 1911. Projek 編

11 m 43/24

100 100 BELL 180 "

n 7

and the second second 4. 2. 4/24 Francisco Spile

the of white wife

プログラット (基本) 1. (A) が高い着

Committee of the Section Committee of Burn Barrell M. P.

والمجود والمراجع والمعارض والمتاكات

Une ligne de bagages conçue pour lui, inventée par 🚰

Tirage du *Monde* daté mercredi 17 juin : 494 944 exemplaire:

### Le Monde Le Monde des idées Le samedi à 12 h 10 et à 16 h 10 Le dimanche à 12 h 10 et à 23 h 10 Le Grand Jury RTL-LCI Le dimanche à 18h30

De l'actualité à l'Histoire HISTOIRE Les merdi à 9 h et 23 h mercredi à 11 h et 17 h. jendi à 13 h et 19 h. endredi à 15 h et 21 h

Le Grand Débat FRANCE-CULTURE Les 3º et 4º lundis de chaque mois à 21 heures

A la « une » du Monde RF Do little at vendred à 12 b45 (heures de Paris)

La « une » du Monde BFM Du lundi atı samedi à 13 beures et 15 beures

Le Monde SUR INTERNET http://www.lemonde.fr. Le journal du jour dès 17 heures

n accès gratuit, l'intégra-te de la « une », une ubrique et les titres de ous les articles. Le journa

Les dossiers En accès gratuit, des dossiers thématiques d'actualité : Images d'Al-

Nos forums Un lieu de débats ouvert à Les services

Toutes les offres d'em-plois de 19 journaux, election d'expositions de livres... Le multimédia Les pages multimédias et leurs archives depuis

DEPECHES

M POLITIQUE: le président de Punion des contribuables de France declare avail deput plainte courre I muel la pin pour delit de recei de de contraction de tonds publics, maidi lojuin an informal de grande melance de Paris, Sylvam (man), imitan de Paris, estime not aument que le premier ministre, diplomate same affect ation to part a 190n'aurait pas du percevoir de tratement, et surtem de primes, qu l'absence de l'avan teel gluge qu'il aurait du demander une disponibilite pour exercer à fonction de preme, ecretain du PS, qu'il compare a un emplo a plein temps l'avant empeche de rester a constante dispositor de son administration

NUCLEARE: le reacteur per de la centrale de Belleville-Sip Loire (Cher) tota mis a lang pour une prisode de trois se mame: A la cuite du divioning. nement d'any grappe de confrole. Uneident pris and atte per to proportion de la direction de la sincte des distallations no cléanes (DSPs) pourrait ête Classe, pierciech i rum, au m venu 2 can 2 de l'échelle imp matternate des evenemente me deanes dNIsco

MONDIAL SIX handigan teing Anglais et un Tunisien ont ète expulses do termon français apres les violences pterromore distanche Bruing Mar sevile, le veille du match & Compe du monde Angleterre-le-Blac I monistre de l'intérieu learn Pietry v neveriement, a precoce month to unit avoir sign was accepted disconsistent wearn

CACLISME: la Societé à tour de trance à communique tration de tante la liste des aux Addition to the Greek at rejoining is service six mediates pour Companie A Joint des torrathree from the bar bog Mat-Auber nablem nicht bereichte, de lespa a tratier a staff con autres que de dem and, agree of all controls. Asidy of Rise

misse vot le troisième th of Arabase by energy malement and the state of the commentant particular control points of stables.

### A nos lecteurs

DESPROBLEMES ESSE ্ৰত প্ৰক্ৰমন্ত্ৰ সংগ্ৰ**ট** The second second second second And the state of the part of the The state of the property of t and the second of the second 1, 18 miles 198 (B)



### Tremblez braves gens, voilà les terribles **Ecossais**

DES FOIS, cela a des allures de bande dessinée. Pourquoi les joueurs écossais sont-ils aussi communément édentés? Pourquoi, lorsqu'ils filent en riant vers le centre du terrain, imagine-t-on la bande des Pieds-Nickelés façon Brave Heart? A-t-on dispersé leurs incisives, comme morceaux et pièces de l'héroique William Wallace, dans les bourgs écossais pour faire un exemple? Cette question pourrait paraître assez subalterne, n'était cette tendance tout de même surprenante qu'ont ces jeunes gens à laisser leur râtelier aux vestiaires. Alors pourquoi cette ravissante escouade de handicapés apparents de la mãchoire? Est-ce pour mieux 'effrayer l'adversaire, mère-

Car c'est un peu vrai qu'ils sourient à faire peur. Ainsi leur gardien, le vétuste Jim Leighton, dont on imagine volontiers, avec ses sourcils badigeonnés de graisse et sa gencive supérieure, un trou noir avec deux canines aux frontières, qu'il fait cauchemarder l'attaquant se voyant déjà panse de brebis farcie. Sont-ils sélectionnés sur ce seul critère, par quelque maquignon jugeant de la bravoure du cheval au nombre de dents tombées au champ d'honneur?

SPECTACLE PERMANENT En tout cas, ils sont réelle-

ment effrayants. Comme spectres grimacants, elevés selon les meilleurs principes, au coup de coude et de boule dans la dentition. Un vrai casting pour le prochain clip mortifère de Michael Jackson. Et ils sont récliement braves, ces bons pe tits, sevrés, paraît-il, à l'Irn Bru, une décoction roborative miplante mi-fer, et poussés à la stout ou à quelque liqueur pur

Voilà bien pourquoi on ne saurait cacher lei le plaisir que l'on a à regarder jouer l'équipe d'Ecosse. C'est un spectacle, et un spectacle permanent. Une légende, enfin presque une légende, voulait que celle-ci ne soit pas précisément le club des tempérants. Sage précaution, les joueurs arrosaient la victoire avant les matches. Et ils noyaient la défaite après. Ce qui était tout bénéfice et passait même pour du fair-play. Or voilà que l'équipe d'Ecosse se serait acheté une conduite. N'ayant jamais franchi le premier tour d'une Coupe du monde, elle aurait décidé enfin de s'offrir de l'inédit, de naviguer vers ces rivages incomnus sans se naufrager elle-même par unelque excès de quart.

Ce bonheur, l'Ecosse est en passe de le vivre, et d'y mordre, si l'on ose dire, à demi dents. Pour toutes sortes de raisons, ses supporteurs exemplaires et l'extraordinaire spectacle de qu'offre cette équipe, on lui souhaite de connaître, la semaine prochame, un bonheur qui serait notre: Cela dit sans vouloir offenser ses adversaires. Maroc et Norvège, qui postulent encore eux aussi.

Au royaume des édentés, les ogres sont rois. De fait délà, la -messe est dite. Lui devant, tous derrière. Le Brésil a joué ciuquante minutes contre le Maroc. Il a marqué trois buts. Il est le premier qualifié. Et, pourtant, son capitaine, Dunga, au physique de juteux de quartier, cheveux en brosse et mâchoire carrée, égaré chez les poètes, a piqué une colère effroyable contre le chérubin Bebeto. La denzième: en deux victoires. Plus belle que le plus beau des buts. C'est donc que tout va bien. Todo bem !



# Le Bresil au rendez-vous la France en approche

vie des joueurs soit belle. Pacile à dire. Aimé Jacquet le dit. L'entrée en matière de ses troupes (3-0 contre l'Afrique du Sud), la plus nette de la première série des seize matches, augure d'une vie paisible au camp retranché de Clairefontaine. Pour vivre heureux, vivons cachés, même si le temps est long avec six journées à tuer entre deux rencontres, entre le mistral glaçant de Marseille et la victoire déjà annoncée, jeudi 18 juin, en leur stade de Saint-Denis face à l'Arabie saoudite.

Tout irait pour le mieux, au point que le grand Marcel Desailly, spécialiste en autosatisfaction, a déclaré avoir « plus à craindre de nous-mêmes que de l'adversaire ». Tout irait pour le mieux s'il n'y avait les journaux. Entre un entraînement à huis clos et une conférence de presse-langue de bois, la vie de château serait empoisonnée par les observateurs, qui observent jour après jour, dénigrent, recueillent une phrase assassine qui va perturber « le

UN FOOTBALL JOYEUX Ce n'est pas le Kosovo, ni un affrontement sur le Vieux Port de Marseille. C'est pire. A lire la presse étrangère, la même chose se produit dans toutes les délégations. La palme à Javier Clemente, entraîneur des Espagnols, qui, depuis belle krette, ne dit plus mot aux plumitifs de la péninsule, préférant faire livrer du vin de Galice pour noyer la défaite contre le Ni-

Il n'y a rien de mieux pour dequ'une bonne victoire à ciel ouFace aux Saoudiens, par exemple, emmenés par Saed El Owairan, surnommé « le Maradona du désert » après avoir inscrit un but hors normes lors du Mondial américain, déchu ensuite pour avoir bafoué le Coran, réhabilité depuis pour doper l'attaque du royaume. En cas de défaite - la denxième en six jours -, ce n'est pas à la presse que l'entraîneur des Saoudiens, le Brésilien Carlos Alberto Parreira. devra rendre des comptes. La famille princière a fait savoir qu'elle allait convoquer l'entraîneur, payé 18 millions de francs pour sept mois. Pour s'expliquer ou rem-

Cette bonne victoire qui décrispe, les Brésiliens l'ont épinglée mardi 16 juin à Nantes, face au Maroc (3-0). Ils se font laminer par leur presse, ils peuvent s'insul-ter entre eux, s'agripper par le maillot, y compris sur le terrain - de quels noms d'oiseaux le capitaine Dunga, fou de rage, a-t-il qualifié Bebeto en seconde mitemps? -, la vie de leur entraîneur (Zagallo) est gâchée par son adjoint (Zico), mais ils arrivent à produire «un football joyeux», comme le prône Claude Le Roy, l'entraîneur des Lions indomptables du Cameronn.

Les Brésiliens ont désormais les deux chaussures en hultièmes de finale et invitent la France à en faire autant. Ils ont haussé leur niprouesses techniques tout en donnant l'impression d'en garder sous le pied, de se faire des passes térieur, Jean-Pierre Chevènement, comme à la plage. Dans une partie a signé des arrêtés d'expuision bien plus plaisante qu'Ecosse- « en urgence absolue » à l'encontre tendre l'ambiance étouffante Norvège (1-1), du même groupe A, de six supporteurs, « cinq Anglais

grands buteurs - Shearer, Salas, Polster, Baggio, Klinsmann, Suker. Les supporteurs brésiliens ont fêté leur victoire à la samba, les Marocains se sont consolés au rai, avec un concert de Cheb Mami. Ce match était une fête, jusque dans les assiettes des écoliers nantais, qui se sont vu offrir par la mairie un menu anti-hooligans: salade Brasilia aux cœurs de paimier, taime de dinde à la semonle et aux raisins, coupe de fruits tro-

PRESSIONS À L'ITALIEMNE Les pressions affrontées par les Italiens, avant de rencontrer le Cameroun, mercredi 17 juin à Montpellier, vont bien au-delà des médias : faut-il faire jouer l'attaquant Alessandro Del Piero alors que le duo Baggio-Vieri a bien fonctionné? L'entraîneur Cesare Maldini a tranché, laissant, du moins au début, Del Piero sur le banc des remplaçants. En Italie, ce débat technique a pris une tournure économico-politique : la firme Adidas a lancé une publicité qui affirme que « seul Maldini peut empêcher Del Piero de jouer », et le président du conseil. Romano Prodi, a plaidé pour un tandem Baggio-Del Piero.

En France, les hommes politiques vont rarement au-delà du soutien cocardier. Il est vrai que le débat sécuritaire les occupe. veau de jeu, ont réussi des Après les violences à Marseille, plusieurs sanctions sont tombées, mardi 16 juin. Le ministre de l'in-Ronaldo a marqué pour la pre- et un Tunisien ». Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné deux supporteurs anglais à quatre mois de prison ferme et à deux ans d'interdiction de territoire français et un troisième à

deux mois de prison ferme et un

an d'interdiction du territoire. Une douzaine d'autres personnes Anglais, Français, Tunisiens sont convoquées devant la justice dans les deux mois qui viennent. A Paris, deux des six supporteurs al-lemands, interpellés lundi 15 juin autour du Parc des Princes, ont été condamnés à trois mois de prison ferme pour « coups et violence volontaire à agents de la force publique ». Les autres supporteurs devalent être jugés mercredi

17 iuin. La rencontre Angleterre-Roumanie, à Toulouse, le 22 juin, a déjà fait une victime : la fête. Celle de la musique a été reportée du dimanche 21 juin au samedi 11 juillet. La fermeture des cafés et restaurants a été avancée à 23 heures, du jeudi 18 au lundi 22 juin. Deux écrans en plein air seront démontés à ces mêmes dates. D'où la grogne des commerçants devant un centreville « totalement déserté ».

Michel Platini a tenu à relativiser ces incidents: « Dans les stades, il y a un très bon climat. » C'est vrai. Préférant rappeler le « bon départ » de la compétition, le patron de l'organisation se passionne pour le jeu, rien que le jeu. Ses critiques, il les garde donc pour le corps arbitral: « Il y a des arbitres qui n'appliquent pas les règles en ce qui concerne les tacles par-derrière. Ceux-là retourneront le plus vite possible chez eux. »

### **LES TEMPS FORTS**

**91** MONTPELLIER Dans le groupe B, mercredi 17 juin, l'Italie rencontre le Cameroun à 21 heures au stade premier match, les Lions avalent

**6** 2 SAINTÉTIENNE Le Chili emmené par Marcelo Salas, l'auteur des deux buts contre l'Italie, dispute son deuxième match contre l'Antriche, mercredi 17 juin, au stade Geoffroy-Guichard, a

17 h 30 (groupe B). **03** SAINFDENIS La Prance rencontre l'Arable saoudite, jeudi 18 juin, au Stade de France, à 21 heures (groupe C). Après leur large l'Afrique du Suid, le 12 juin.

emmenés par Didler Deschamps (ci-contre) et Zinedine Zidane, veulent montrer leur

sérénité face à des adversaires contre le Danemark. Ils avaient été battus 1-0.

**9** 4 TOULOUSE Dans le groupe B, l'Afrique du Sud affronte le Danemark, jeudi 18 juin, au Stadium municipal, à 17 h 30.

**9** 5 TÉLÉVISION Mescredi 17 Juln, Chili-Autriche (17 h 30) est retransmis sur Prance 2 et Canal Plus à 17 h 30 et sur Eurosport à partir de 17 h 15. Italie-Cameroun

(21 heures) est diffusé sur Pronce 3 et Canal Phs à 21 heures. jeudi 18 juin, Afrique du Sud-Danemark (17 b30) est diffusé sur France 2 et Canal Plus à 17 h 30. Prance-Arabie saoudite (21 heures) est retransmis sur TF 1 et Eurosport . à 20 h 45 et sur Canal Plus à

21 heures.

### LE CHIFFRE DU JOUR

d'expulsion « en urgence

C'est le nombre d'arrêtés absolue » signés mardi 16 juin par le ministre de l'Intérieur à l'encontre de supporteurs étrangers qui se sont rendus



coupables de violences, dimanche 14 juin, à Marselle. ll s'agit de « cinq Anglais et d'un Tunisien

particulièrement violents, tous auteurs de coups et blessures volontaires, avec jets de pierres et de bouteilles », a précisé M. Chevènement (photo ci-dessus) à des journalistes. La procédure « en urgence absolue » que « la loi m'autorise à utiliser en cas de menace grave à l'ordre public » permet au ministre de l'intérieur de « délivrer un message de fermeté à l'encontre des fauteurs de troubles », a souligné M. Chevènement. Aucun débordement ne savrait être toléré. »

### LES ARBITRES

CHILI-AUTRICHE

La rencontre Chili-Autriche, qui a lieu mercredi 17 juin, à Saint-Etlenne, à 17 h 30, sera arbitrée par l'Egyptien Gamal Ghandour. Il sera assisté par le Sri-Lankais Muhamad Wickeramatunge Samarathna et l'Espagnol Fernando Tresaco Garcia.

ITALIE-CAMEROUN

Edward Lennie arbitrera le match entre l'Italie et le Cameroun. mercredi 17 iuin, à Montpellier, à 21 heures. L'Australien sera assisté de Lencie Fred du Vanuatu et de l'Argentin Claudio Anibal



# Thierry Henry, le repenti remis en selle

### France-Arabie saoudite. Rassuré par son match contre l'Afrique du Sud, il affirme vouloir mettre tout son talent au service des Bleus

18 mai, Thierry Henry a salué les qui préparent une carrière professionnelle. La visite impromptue n'a pas décontenancé les proches de l'attaquant monégasque. « ll est resté sain », ré-



gagné THIERRY d'avance tant il

sume Raymond Domenech, qui l'a compté parmi ses élèves en France Espoirs. Le pari n'était

HENRY est malaisé d'assumer la notoriété dans un milieu A vingt ans, Thierry Henry reste

un espoir du football français qui

DES SON ARRIVÉE au centre doit prouver sur le long terme qu'il technique de Clairefontaine, le a vraiment la carrure d'un footballeur d'exception. Si son but face à pensionnaires de l'Institut national l'Afrique du Sud, un modèle de virtuosité technique, situe le potentiel du joueur qui a grandi aux Ulis (Essonne), il lul faut encore épurer son

jeu et gagner en constance. « Il peut nous apporter plus, juge Marcel Desailly. Il a tendance à disparaître sur le terrain. Il doit toucher davantage de ballons pour donner sa pleine mesure. » Le surdoué reconnait ses lacunes, qu'il détaille sans concessions: « Quand je me vois à la télévision, je ne me reconnais pas, par moments. J'ai tendance à en rajouter en choisissant l'option la plus difficile. J'aime enflammer le public en lui donnant du plaisir. J'al ça dans le sang. » Le défaut a été cultivé pendant les innombrables parties improvisées

avec les « potes de la cité ». « Je prenais le ballon et ie ne le rendais plus », se souvient-il. Ses premiers éducateurs ont tenté de recadrer le phénomène en lui enseignant les préceptes du jeu collectif. Sans résultat. « Quand on me disait d'assumer une part de travail défensif, je faisais semblant d'approuver en me disant: "Cause toulours, je suis attaquant pas défenseur, à chacun son boulof", confie, aujourd'hui, Thierry Henry. Tout était si facile pour moi. Ma pointe de vitesse, par exemple, je ne l'ai jamais travaillée. J'ai toujours couru. Sur un terrain ou pendant les récréations à l'école. Aujourd'hui, je me suis fait une raison. ll y a des obligations incontournables. Quand je récupère un ballon

dans les pieds d'un adversaire, je me surprends à être content. » La remise en question a suscité déceptions et convulsions. Serré de

près par Jean Tigana, son entraîneur à l'AS Monaco, Thierry Herry a d'abord choisi la facilité en écoutant les laudateurs motivés par l'appât du gain.

TRAVESSEE DU DESENT La sanction a été immédiate. avec un retour sur le banc des remplacants et une traversée du désert qui s'est prolongée pendant une bonne partie du printemps. « C'est l'exemple type de ce qui peut arriver de pire à un gamin avec l'argent et une forte médiatisation, estime Raymond Domenech. Il a fini par craquer. » Thierry Henry n'élude pas cette période délicate. Au contraire. A chacune de ses apparitions devant la presse, il consent à l'explication de texte, comme si l'introspection avait valeur de thérapie: « Je me sentais seul sur le ter-

rain. C'est bizarre comme sensation:

L'équipe de France dévore une « certaine presse »

on a l'impression d'avoir perdu toutes les bases du mêtier. \*

Le ton est ferme, mais il n'y a pas de tristesse dans la voix. Juste un peu de lassitude et de la gratitude pour la famille, le cercle restreint des vrais amis qui l'ont aidé à surmonter la galère. A vingt ans, sa vie lui semble déjà si intense, entre joie et désenchantement. Les lignes brisées l'ont fortifié, assure-t-il. Le destin lui aurait rendu service en le mettant à l'épreuve dès l'amorce de sa carrière. A ceux qui l'ont abandonné dans l'impasse et qui ont osé esquisser un retour plus ou moins discret, l'attaquant n'oppose que de l'indifférence. La rancune ne le tenaille pas. Aux badauds qui l'interpellaient dans les rues de Monaco sur sa méforme à rallonge,

il a préféré ne pas répondre. Ce qui l'agace, en réalité, ce sout les bonnes ames qui se décement la paternité de la rédemption. « Dire que je dois beaucoup à Jean Tigana, comme l'aurait déclaré Aimé Jacquet, ne me paraît pas exact, lance-t-il. je hui suis redevable, mais si je dois citer une personne, en dehors de ma famille, c'est Claude Puel, le préparateur physique de Monaco. C'est lui qui m'a remis sur les rails. » La morale de l'histoire? « Quand tu es adulé, tu risques de perdre la tête, et, quand tu es sur la sellette, tout se déchaîne pour t'enfoncer », conclut Thierry Henry, qui pourrait rejoindre Barcelone ou Arsenal après le Mondial 1998. Avec le temps, la formule de son coéquipier Emmanuel Petit, qui a, lui aussi, traversé le labyrinthe des doutes, lui semblera plus appropriée: « Quand tu as du talent, tu es toujours décrié. »

Charles of

Legge

150

Personal and a second

But all the

Carry . . . .

diction -

Dies. C.

知: ニ : . :

MAG. Lador

 $\mathbb{H}_{0_{R,P_{1}}},$ 

de gran.

 $\mathfrak{g}(T^{rec}_{s'',s''}, \cdot, \cdot, \cdot)$ 

det Const

production.

Mark.

TOTA DRI MOIDS DE VICENT

E. B., à Clairefontaine

### TROIS QUESTIONS A... MARCEL DESAILLY

1 L'équipe de France, dont vous l êtes l'un des piliers, n'a encaissé aucun but lors des quatre derniers matches. Etes-vous surpris par la bonne tenue du secteur délensit I

Vous voulez me faire dire que la défense fonctionne bien ? Ce n'est pas d'aujourd'hui. Sur le flanc gauche, Bixente Lizarazu sait profiter des ouvertures pour apporter un soutien offensif important. Sa vivacité, son tonus nous sont très utiles. A droite, Lilian Thuram monte un peu moins tout en s'acquittant correctement de son boulot défensif. Quant à la charnière centrale que je forme avec Laurent Blanc, elle est d'une complémentarité exceptionnelle, Laurent est plus offensif que moi. Je me réserve la possibilité de monter pour créer le surnombre dans les moments difficiles. Mais il ne faut pas s'endormir, on n'est jamais à l'abri.

**7** Est-il difficile de se motiver pour rencontrer un adversaire modeste comme l'Arabie saoudite et que savez-vous de cette

Nous ne pécherons pas par excès de confiance. Pour l'instant, on n'a encore rien fait. Ce n'est pas le succès face à l'Afrique du Sud qui va nous monter à la tête. Nous respectons les Saoudiens même si nous

sommes plus forts qu'eux. Je ne sais pas grand-chose de cette équipe. On va visionner une cassette pour nous faire une idée. A mon avis, les Saoudiens sont bons techniquement. En revanche, ils n'ont pas de répondant sur le plan physique. Cela m'étonnerait qu'ils se jettent sur nous ou qu'ils sachent nous presser. Il faut leur mettre un but rapidement pour éviter de les mettre en confiance. Aimé Jacquet pense que ce deuxième match sera plus difficile que le premier? C'est son opinion. Je ne la partage pas. Nous serons quand même plus détendus qu'avant France-Afrique du Sud.

3 Que pensez-vous de l'anima-tion offensive si souvent criti-

Il faut poser la question à Aimé Jacquet. C'est son domaine. Evidemment, j'al mon idée sur la question. Je n'apprécie pas toujours le placement de Zinedine Zidane et de Youri Djorkaeff. S'ils se décalaient un peu sur les côtés, ce serait plus facile de leur transmettre le ballon. Parfois, ils se replient trop au lieu de rester aux avant-postes pour exploiter leurs qualités de finisseur. Mais je ne veux pas décortiquer le jeu de Youri ou d'un autre. Nous, les défenseurs, nous devons tout mettre en œuvre pour faciliter le travail des

Propos recueillis par

La proximité du match contre l'Arabie saoudite avive les tensions avec les journalistes COMME chaque matin, mardi 16 juin, un employé de Clairefontaine s'est rendu au bourg acheter la presse. Il a rapporté aux joueurs les journaux et leur monnaie. Ceuxci se sont plongés dans leur lecture quotidienne, avant l'entraînement. Difficile de se passer de cette mauvaise habitude, même si on salt qu'on va en ressortir bougon. Quels motifs de fâcherie allaient-ils dénicher au hasard des colonnes? Ils

Avant cette Coupe du monde, les Bleus trouvaient des quotidiens à leur disposition dans le hall. Le service a été brutalement supprimé, sur ordre supérieur. Il s'ensuivit une période d'abstinence plus ou moins bien vécue. Aujourd'hui, la contrebande s'est organisée. Aimé Jacquet ferme les yeux, même s'il n'en pense pas moins. « Si un joueur veut lire le journal, il l'achète », explique simplement Henri Emile, l'Intendant général de l'équipe de France.

n'ont pas forcément eu à chercher

Depuis deux jours, les joueurs ne parient plus à la presse, mais ne parient plus que d'elle. « Avant l'Afrique du Sud, vous oviez réussi à nous faire insensiblement douter », reprochait Marcel Desailly aux re-

porters qui l'entouraient. La veille, Christophe Dugarry était revenu à la charge, répétant à l'infini sa « haine », fustigeant tous les Guignois de l'info, avec ou sans majuscule. Les mots coulaient, durs, tranchants, aussi excessifs que les critiques qu'il avait essuyées. Même Almé Jacquet jugeait bon de tempérer les propos. « Pour lui, c'est une revanche après deux années difficiles, expliquait-il. Il a fait des erreurs dans ses choix. Il est en colère avec lui-même plus qu'avec la

CHIQUIDE COLONNE Tant pis pour le Kosovo: Claire-

fontaine est un huis clos où les personnages ne s'intéressent qu'à leurs relations. Le monde extérieur n'existe pas, ou si peu. Un hooligan en colère à Marseille heurte moins qu'un mot de travers dans le quotidien L'Equipe. L'adversaire à battre, ieudi 18 juin, au Stade de France sera moins l'Arabie saoudite que cette « certaine presse », fustigée par Aimé Jacquet au soir de la victoire contre l'Afrique du Sud (3-0). Une victoire clouerait un peu plus le bec de cette cinquième colonne qui dégoise sur l'homme et sa sélec-

tion depuis deux ans et mine le moral de la nation. Dès lors, les conférences de presse sont devenues autant de séances tendues où l'on cache plus qu'on ne révèle. Pour un Bixente Lizarazu qui se présente avec une décontraction de surfer. combien qui ne viennent que par obligation professionnelle, avec la seule résolution de se taire ou de dévorer cette presse honnie? « Il y a beaucoup de moments où nous ne sommes pas naturels à cause de vous, estime Henri Emile. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'événementiel, le truc qui divise, Autant Henri Michel [ancien sélectionneur des Bleus] se moquait de ce qu'on pouvait dire, autant Aimé Jacquet a peur de la manière dont seront répercutées les

L'homme Aimé Jacquet a été blessé à vie par les attaques personnelles. Mais le professionnel sait aussi comment l'adversité peut souder un groupe et entretenir la vigilance. « La tranquillité n'est pas banne pour une équipe. Il faut qu'il y ait des inconvénients, de l'incertitude », admet-IL Cette « certaine presse », presse trop certaine à ses yeux, favorise l'union sacrée. Oublié le ressentiment des remplaçants,

l'impatience des jeunes, quand arrive, vers midi, le journaliste.

Après un week-end apaisé, la pression est remontée ostensiblement à Clairefontaine et la reprise des hostilités avec les gens de plume n'en est qu'un signe. Les entraînements se sont musclés. Le matin, sous l'œll des caméras, on a gentiment batifolé. L'après-midi, à l'abri des regards, on a reparié de mise en place tactique et échafaudé des combinaisons sur corners et coups francs. Un signe parmi ceux qu'aime émettre Aimé Jacquet pour signifier l'imminence d'un événe-

Le sélectionneur a également repris ses causeries du soir, versions footballistiques de Connaissance du monde. Mardi, c'était, en vidéo commentée, la Bulgarie, équipe du groupe D, et donc éventuel adversaire de la France en huitièmes de finale. Mercredi 17 juin, ce devait être l'Arabie saoudite. On sera alors entré dans la préparation directe de la rencontre au Stade de France. Et la presse sera exclue de Clairefontaine. Un seul adversaire à la fois.

Benoît Hopquin,



"Nos joueurs doivent se rep Mince Sultan Ben Fahrd Ben Abdulazuz to responsati

# Les gardiens, originaux jusqu'aux chaussettes

• ORIGINALITÉ. Il faut s'y faire, le gardien n'est pas un joueur de football comme les autres. Il est seul dans ses buts, loin du spectacle (à moins qu'il ne l'assure) et ne s'habille pas de la même manière que ses coéquipiers : son maillot est différent, il porte des gants et des chaussettes qui sont rarement assorties à celles du reste de la troupe, Exemple: avec les Bleus, Fabien Barthez joue en bas noirs alors que ses dix compagnons n'ont le choix qu'entre le rouge ou le blanc, en fonction de la couleur du maillot,

● UN CHOIX DE « DIVA ». « Lin gardien, af-

firme Antoine Latscha, un des responsables de la marque spécialisée BGB, est une diva, une danseuse. Il aime se faire remarquer. Quand ce n'est pas par son style, c'est par sa tenue. Il a toujours le souci

de l'élégance. Un short noir avec des chaussettes jaunes, c'est nul. Alors, il choisit le blanc ou le noir. C'est pratique, ça Vo avec tout. » • SALISSANT, S'ils sont faciles à assortir, les bas blancs sont, en revanche, d'un entretien délicat. Nicole Pinol, responsable des lessives

du Paris-Saint-Germain depuis sept

ans, est formelle: « C'est terrible, les

chaussettes blanches. Quand on les récupère,

après les matches, elles sont tachées d'herbe ou

de boue. On les frotte d'abord à la main avant de les passer en machine pendant vingt minutes avec une poudre biochimique afin de prévenir les risques d'allergies. Des fois, elles sont irrécupérables. »

• MATIÈRES. Elles sont les mêmes que celles utilisées pour les chaussettes des joueurs de champ : polyester et Nylon et, parfois, du spandex au niveau des chevilles afin de permettre un maintien maximal. Le pied est, la plupart du temps, en bouclette, afin d'améliorer le confort.

Michel Dalloni

\* Les chaussettes BGB « Logo » présentées ici sont vendues 60 francs la paire,

# Coran, football, whisky et petites pépées

Saed El Owairan, une des révélations de la Coupe du monde 1994, revient dans l'équipe d'Arabie saoudite après un séjour en prison pour entorses répétées aux règles de l'islam

UN PRODUCTEUR malin aurait pu en faire un film. Avec de l'action, des scènes d'hystérie collective, de la passion et du drame. On y aurait tourné des scènes dans des stades pleins, des boîtes de nuit torrides et même en prison. Ce film, inspiré de la vie de Saed El Owairan lors de ces quatre dernières années, aurait pu s'intituler Le Maradona des sables dans la tempête ou encore Coran, foot, whisky et petites pépées. Car, depuis 1994 et un but devenu légendaire inscrit face à la Belgique pendant la World Cup américaine, la vie de Saed El Owairan a commu des rebondissements nombreux et specta-

Tout commence sous le soleil des Etats-Unis. Pour leur première participation à une phase finale de Coupe du monde, les joueurs saoudiens étonnent les observateurs en développant un jeu de qualité. Pace à la Belgique, Saed El Owairan, considéré comme le meilleur joueur de l'équipe, inscrit ce qui va devenir le plus beau but de toute la compétition. Partant de son propre camp, le meneur de jeu d'El-Sha-bab, un club de Riyad, élimine six adversaires avant de tromper le eardien. Michel Preud'homme. Les télévisions du monde entier passeut et repassent ce but extra-ordinaire. Le Saoudien gagne un surnom évocateur: «le Maradona du désert.⇒. Des clubs espagnois et portugais veuleut le faire signer. Mais le pouvoir interdit alors aux talent à l'étranger.

qualification en huitièmes de finale, est délirant. Le roi Fahd en personne recoit les héros de tout un peuple. En cadeau, Saed El Owairan reçoit, entre autres, un splendide coupé Mercedes 600 et les félicitations de toute la famille royale. Mais tout va basculer. A Riyad, les endroits pour faire la fête sont rares. Dans le pays musulman aux deux villes saintes (La Mecque et Médine), la population est invitée à suivre à la lettre les préceptes du Coran. Autrement dit, pour boire de l'alcool ou batifoler en compagnie de créatures, il faut quitter le royaume et rouler trois heures sur l'autoroute qui mène à Bahrein, où la vie nocturne permet toutes les

LOIN DU POIDS DE FORME Casinos, bars, boîtes, Saed El Owairan s'offre la tournée des grands ducs, provoquant la colère des gardiens de la tradition, qui n'acceptent pas que l'idole du peuple saoudien vive comme un débauché. Au lendemain d'une fête bien arrosée, au Caire, le béros, fatigué, est convoqué par les diri-

geants de son club, conscients du retrouve incarcéré à la prison de danger. Au lieu de s'y rendre, le joueur s'offre deux semaines supplémentaires de doice vita à Casablanca. De retour au pays, il est convoqué par l'un des princes de la familie royale. Implorant son pardon, Saed El Owairan s'en tire avec une réprimande et une amende symbolique. Mais le temps passe, et les responsables de la sélection saoudienne ne font plus appel à lui. Notre homme prend du poids, se

Riyad pendant quelques mois. Mo-tif officiel: comportement incompatible avec les préceptes du

« En prison, j'ai bénéficié d'un traitement de faveur. Chaque jour, je m'entraînais, seul, pendant une heure et demie. Avec mes codétenus, Il n'y a jamais eu le moindre problème », racontait, il y a quelques mois, Saed El Owairan, peu décidé à en dire plus sur cette période

### Carlos Alberto Parreira a préparé un « coup »

L'entraîneur brésilien de l'Arabie saoudite, Carlos Alberto Parreira, était seul, mardi 16 juin, pour répondre aux questions de la presse avant le match contre la France, jeudi 18 juin, au Stade de France : aucun joueur ne l'accompagnait et la télévision saoudienne ne s'était même pas déplacée. Malgré l'absence de sa troupe – interprétée par les spécialistes comme la preuve d'un désaveu des autorités saoudiennes –, Carlos Alberto Parreira s'est livré à une analyse de l'épreuve. « Quand une grosse équipe met le premier but, a-t-il remarqué, c'est très difficile pour son adversaire de revenir. » C'est justement le genre de situation que le technicien souhaite éviter, jeudi, contre la France. A l'issue d'un entraînement effectué à huis clos, il n'a pas caché avoir préparé un « coup », affirmant avoir hâte de mettre son plan à exécution.

laisse aller. En décembre 1996, en compagnie d'un de ses coéminiers d'El-Shabab, il organise une petite fête - bonnes bouteilles et créatures de rêve. Cette fois, le piège se referme : les muttawas, membres de la police religieuse, avertis de la sauterie, arrêtent tout ce joli monde. Le pouvoir royal, qui avait jusqu'à présent protégé l'idole, ne joueurs saoudiens d'exercer leur veut plus rien faire. La fédération le suspend un an, et l'ancien héros se

sombre. De retour à l'air libre, il a du mai à retrouver une forme digne d'un international. Lourd, maladroit, l'ancien héros fait peine à voir. Mais îl ne conlera paș. L'émir Paycal Ben Fahd, un des personnages les plus puissants du Royaume, lève enfin la sanction qui interdisait au paria de rejouer en écuipe nationale. Et en décembre 1997, deux ans après sa dernière apparition, Saed El Owairan reLorsqu'il débarque à Riyad en

l'occasion d'un match contre l'Is-

décembre 1997 pour prendre en charge la sélection saoudienne movennant une pige en or massit (18 millions de francs pour sept mois), le Brésilien Carlos Alberto Parreira passe en revue ses troupes. Et s'arrête sur le cas du béros déchu qui reste, maigré tout, un joueur de qualité dont ne peut se passer l'Arabie. « Il est encore loin de son meilleur niveau. Mais il sera dans ma liste des vingt-deux sélectionnés pour le Mondial français », promet le technicien brésilien, qui va s'oc-

cuper de son protégé. Aujourd'hui, Saed El Owairan le trentenaire n'a pas retrouvé son poids de forme. Mais il participe tout de même à sa deuxième phase finale de Coupe du monde. Face au Danemark, Carlos Alberto Parreira lui a demandé d'évoluer en pointe. aux côtés de Sami El Jaber. Une position avancée qui ne lui a pas vraiment réussi. Il y a quatre ans, c'est au poste de meneur de jeu que Saed El Owairan avait brillé. Pourtant, le responsable de la sélection en est convaincu: « Saed ne peut pas, en raison de sa forme physique, reventr en arrière récupérer les baiions. En revanche, il peut apporter beaucoup en attaque. Les Joueurs adverses le craignent, le marquent de près, et cela doit créer des espaces pour Sami. » Voilà sans doute ce qui s'appelle un voeu pieux.

A. Ct., à Riyad

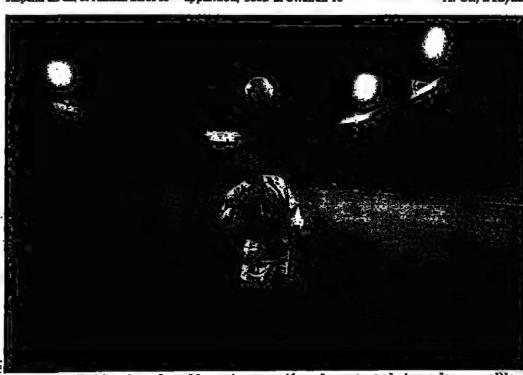

«Le Maradona des sables » n'a pas copié que les gestes techniques de son modèle...

# « Nos joueurs doivent se reprendre »

### Prince Sultan Ben Fahd Ben Abdulaziz. Le responsable saoudien des sports vise les quarts de finale

« Comment jugez-vous le niveau actuel du . nale à son retour de la Coupe du monde dis-

- Depuis une quinzaine d'années, un véritable programme scientifique a été mis en cenvre à travers le pays. Les infrastructures, les entraîneurs, les services administratifs de nos chubs sont désormais au point. Notre championnat, qui comporte douze équipes et qui est professionnel depuis 1992, est le plus relevé d'Asie. Le pouvoir royal a toujours soutenu ce sport et le football saoudien ne cesse de progresser. A partir de la saison prochaine, les mellieurs joueurs de notre pays pourront évohier à l'étranger. C'est un pas en avant très important qui devrait bénéficier à l'ensemble de notre football. A l'heure actuelle, je vois quatre ou cinq joueurs de l'équipe nationale capables de s'imposer dans de grands chibs européens. - Comment a été accueillie l'équipe natio-

putée aux Etats-Unis, il y a quatre ans? - Le roi Fahd en personne est venu saluer

Péquipe à son retour à Riyad. Dans tout le pays, on a fêté Pexploit historique que constituait cette qualification en huttièmes de finale alors que notre sélection participait pour la première fois de son histoire à une Coupe du monde. Ce résultat nous a rendus ambitieux. A l'occasion du Mondial 1998, nous avons fait appel à Carlos Alberto Parreira, un des meilleurs entraîneurs du monde, afin d'atteindre les quarts de finale. Nos joneurs ont raté leur premier match face au Danemark. Ils doivent se reprendre et se qualifier pour les buitièmes de finale.

- Les Saoudiens sont-ils vraiment passionnés de football?

- Oni. Ce sport est devenu un phénomène d'une importance énorme pour la jeunesse du

royaume. Le football, c'est un langage universel, un lien de civilisation entre tous les peuples. Mais les relations entre notre pays et la France ont beau être excellentes, nous oublierons cette amitié lors du match!

- Le joueur saoudien possède-t-il une mentalité spécifique ?

- Lorsqu'il porte le maillot de l'équipe nationale, il se sent investi d'une véritable mission et fait preuve d'une grande combativité. Mais le joueur saoudien doit surtout être un exemple pour la jeunesse, et sa principale qualité est la discipline. Vous remarquerez que nos joueurs premient très peu d'avertissements. C'est aussi parce que nos internationaux suivent une préparation psychologique très pointue. »

Propos recueillis par Alain Constant, à Riyad

« Tour à tour, je suis le metteur en scène, le père Fouettard, le copain, le quide »

PAR JEAN-JACQUES BOZONNET

ON MOQUE PARFOIS les marottes technico-tactiques du sélectionneur français, ce jargon de tableau noir qui ne parle vraiment qu'au petit peuple des vestiaires, ces experts du ballon qui ont appns à lire dans France-Football. Pourtant, plus la compétition avance, plus Aimé Jacquet se plaît à souligner l'importance de la dimension psychologique de son travail : « Tour à tour, je suis le metteur en scène, le père Fouettard, le copain, le gande, celui qui rassure et donne confiance, tépète-t-il. C'est un rôle exaltant. » Il prend toute son importance dans les jours creux, comme ce mardi 16 juin : la tension du match précédent, contre l'Afrique du Sud, est retombée ; l'approche tactique du suivant, face à l'Arabie saoudite, n'est pas encore à l'ordre du jour. Contre la démobilisation éventuelle, un seul remède : la psychologic de groupe. « Sur une durée aussi longue, la gestion de l'alternance des temps jorts et des temps faibles est primordiale », explique Aimé Jacquet. Contrairement à certains entraîneurs de club, il n'a pas souhaité inté-

grer un psychologue de métier dans l'encadrement de l'équipe de France. Ce qu'il a lu de l'expérience tentée en 1994 par Carlos Alberto Parreira avec la sélection du Brésil ne l'a pas convaincu. « L'intervention d'une personne extérieure est dangereuse, prétend-il. Nous avons préféré une solution interne. c'est mieux perçu par les joueurs. « Au fil des mois, il a passé des heures en conversations avec son voisin de bureau a Clairefontaine, Jacques Crevoisier. un entraîneur national, spécialiste de psychologie sportive. Grâce à

la documentation que lui a fournie ce dernier, il s'est imprégne du dernier état de la science. « l'al répondu aux questions qu'Aimé se posait, explique Jacques Crevoisier. En fait, il cherchait à valider la connaissance intuitive qu'il a du suiet. » « f'ai quelques références, confirme le patron des Bleus. D'une

part, j'encodre les futurs entraîneurs français. D'autre part, les trente-cinq jours passés ensemble pendant l'Euro 96 ont été un banc d'essai formidable. » De là est venue l'idée d'un staff réduit, pour « faciliter la communication avec les joueurs », chacun prenant sa part du travail psychologique. « le ne suis pas seul à intervenir, insiste Aimé Jacquet. Entraîneurs, médecin et kinés, nous sommes neuf en permanence à l'écoute. » Certes, la victoire est la meilleure assurance contre la détérioration des rapports humains dans un tel huis clos. Réciproquement, martèle le sélectionneur,

### COUPS DE SIFFLET

### LA REVUE DE PRESSE

LE TEMPS (Tunisie) Les supporteurs tunisiens et leurs compatriotes émigrés ont eu une attitude digne face aux provocations des hordes de hooligans. Les Tunisiens sont suffisamment mûrs pour éviter la généralisation et comprendre que ces énergumènes, seulement portés sur la violence, ne réussiront pas à ternir l'amitié tuniso-britannique (...). Les anglais à « écraser les Tunisiens » ont bien nourri la dérive des booligans. Le phénomène hooligan traduit en outre une certaine permissivité. Lorsque la loi n'est pas appliquée contre ces criminels, ils ne peuvent qu'être encouragés dans leurs débordements (...). Il est permis de se demander pourquoi les autorités britanniques n'empêchent pas de nuire ces hooligans, bien connus d'eux. Où s'arrête la liberté individuelle et où commence la primauté de la loi? On peut s'étonner de la facilité avec laquelle ces hooligans accèdent au territoire français. Lorsqu'on voit les files interminables de supporteurs tunisiens devant les consulats français, on se dit qu'il aurait fallu plutôt imposer le visa aux hooligans qui ont dévasté Marseille. Mais il s'agit là d'une

tout autre histoire. L'EST-ÉCLAIR La justice a frappé vite, le ministre de l'intérieur frappé luste. Des hooligans ont été condamnés fermement, renvoyés sur-le-champ. Il reste qu'on ne peut mettre un policier derrière chaque supporteur estampillé Grande-Bretagne, installer la suspicion générale, fermer tous les bars, décréter l'état de siège, sauf à injurier les libertés fondamentales par des méthodes arbitraires et à rendre le Mondial plus explosif encore.

L'INDÉPENDANT Le PC voudrait faire financer par le contribuable anglais les dégâts provoqués par des voyous anglais I Mais, parce que rien n'est simple et que, par exemple, Lionel Jospin était au même moment au sommet de Cardiff, où il s'est entretenu avec son homologue britannique, Tony Blair, Jean-Pierre Chevenement s'est contenté de promettre que « la fermeté prévaudra ». Réponse habile, mais un peu courte,

chacun en conviendra, à commencer par les victimes des

« pour gagner, il faut que la

vie de groupe soit

### LE JOURNAL DU CENTRE

En faisant entrer le hooliganisme dans une copie de philo, le correcteur, à la marge, peut relever, en toute logique, la permanence des idées. des comportements, des amours et des haines est si vaste et si quotidienne à la fois que l'exemple de ces voyous gavés de bière n'est que la navrante expression d'une époque, amplifiée jusqu'à l'autre bout de la planète par ses outils de communication, en particulier les caméras des télés. Car un hooligan, sans ces caméras de télé, sans supporteur de l'autre équipe sur lequel taper, existe-t-il toujours?

L'EST RÉPUBLICAIN Pour les hooligans, le sport n'est que secondaire. Ils ne viennent pas soutenir leur équipe, mais répandre la violence. Devant ce phénomène il y a plusieurs discours. L'un rappelle que le football, ce n'est pas ça. L'autre souligne que si cette envie de détruire est une spécialité anglaise, c'est le milieu du ballon rond dans son ensemble qui a le double visage de Docteur Jekyll et Mister Hyde. D'un côté, il y a les passions chauffées à blanc, les attitudes détestables dans les tribunes : salut fasciste et gestes du même acabit, les slogans imbéciles. De l'autre, il faut retenir l'émotion, l'intensité dramatique du premier spectacle mondial. Alors, avant de condamner le football, il faut condamner la société et ses travers les plus

LA VOIX DU NORU Avant-hier, Candela et Zidane obtinrent un bon de sortie pour aller chez le coiffeur et acheter des piles dans une zone commerciale de Rambouillet. En quelques minutes, ils furent entourés par une foule d'admirateurs, et le policier qui les accompagnait préféra ramener rapidement les deux joueurs dans leur cocon. La belle victoire contre l'Afrique du Sud mérite une suite, demain soir. Pour que le Brésil, là-haut,

# : li a laireforbin

des Bieus

Compatible seasons are recompt

Company of the Company of the Company

August and San San San San San

The transfer of the property of

He15 &c

化二氯甲烷 经营

es journalistes

# L'Afrique du Sud candidate pour 2006

Afrique du Sud-Danemark. En s'affichant comme le porte-drapeau du continent africain, Johannesburg espère organiser la Coupe du monde. Sur le terrain, les Bafana Bafana ont déçu

ticipation à la Coupe du monde, l'Afrique du Sud voit grand. Ecarté de la scène internationale jusqu'en 1992 pour cause de boycottage contre l'apartheid, le pays de Nelson Mandela veut s'affirmer comme le porte-drapeau du footbali africain. Au vu de la première prestation de l'équipe nationale dans le Mondial, l'objectif paraît, sur le plan sportif, un tantinet présomptueux, L'Afrique du Sud a été, jusqu'à présent, la formation africaine la plus décevante de la compétition en perdant son premier match contre la France sur un sévère 3-0. Jeudi 18 juin à Toulouse, elle tentera de se reprendre face au Danemark. Mais les ambitions du football sud-africain ne se limitent pas aux résultats des Bafana Bafana. L'Afrique du Sud veut organiser la Coupe du monde en 2006 et les dirigeants de la fédération (Safa) présents en France consacrent une bonne partie de leur temps à la promotion de cette candidature.

Présenté comme une initiative du continent africain et pas seulement de l'Afrique du Sud, le projet a été officiellement lancé jors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), au Burkina Faso. Le Camerounais Roger Milla et le Libérien George Weah ont été contactés, parmi d'autres stars africaines, pour servir d'ambassadeurs à la candidature initiée par Johannesburg. En cas de succès, la Safa prévoit d'attribuer une partie des bénéfices éventuels du tournoi à un Fonds de développement du football africain.

D'autres candidats de poids sont sur les rangs, comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Mais l'Afrique a le vent en poupe. Les joueurs africains font depuis longtemps le bonHeur des grands clubs européens et les équipes qui représentent le continent à la Coupe du monde sont passées de trois à cinq. De plus, l'Afrique n'a jamais accueilli la compétition. Malgré la possible candidature d'autres pays africains comme le Maroc, l'Afrique du Sud s'estime la mieux placée pour profiter de ce contexte favorable. « L'Afrique n'a Jamais été prise au sérieux à cause de problèmes d'organisation. Nous, nous



Lors de leur premier match, les Bafana Bafana se sont montrés impressionnants, surtout avant le coup d'envoi.

### La fatique morale des Danois

L'entraîneur du Danemark, le Suédois Bo Johansson, a estimé, lundi 15 Juin, que ses « joueurs étaient fatigués » et il a décidé, à deux jours du match contre l'Afrique du Sud, de les laisser au repos mardi, dans leur camp de base de Saint-Cyr-sur-Mer (Var). Les Scandinaves ont donc pu passer la Journée dans leur hôtel avec au programme une conférence de presse, golf, tennis, piscine ou jeux vidéo, dont ils sont particulièrement friands.

« Les joueurs sont fatigués plus moralement que physiquement. Ils n'ant pas eu le temps de se décontracter depuis le match contre l'Arabie saoudite (1-0), a expliqué Bo Johansson, soulignant qu'ils avaient fait aussi beaucoup d'efforts lors de la preparation. » « Nous n'avons aucun blessé », a pour sa part indiqué le médecin danois, Mogens Kreutzfeld, tandis que l'attaquant Brian Laudrup a reconnu une certaine «fotigue morale». « Nous avons besoin d'évacuer la pression », a-t-il ajouté. L'équipe danoise devait partir, mercredi matin, à destination de Toulouse.

compétition et nous voulons y associer le reste du continent », affirme Danny Jordaan, directeur exécutif de la Safa.

La gestion des affaires du football par la fédération est parfois chaotique et souvent contestée. Mais l'Afrique du Sud dispose de moyens et d'infrastructures uniques sur le continent. Elle en a avons la capacité d'accuelllir la fait la preuve, en 1995, en accueillant la Coupe du monde de rugby. L'année suivante, le pays a de nouveau montré sa capacité d'organi-

sation en recevant l'édition 1996 de

d'Haghes;

de Wurstemberger

la CAN, presque à la demière mi-

2006, l'Afrique du Sud peut aussi s'appuyer sur un football national qui, avec le temps, se professionna-lise et attire des sommes d'argent sans équivalent sur le reste du

Sous la houlette de l'ancien directeur commercial de la fédération anglaise, Trevor Phillips, Pensemble des compétitions ont été réorganisées et les sponsors ont afflué. La Coupe d'Afrique du Sud nouvelle formule rapporte désormais près de 10 millions de francs aux clubs (quatre fois plus qu'auparavant) et Coca-Cola a récemment injecté 45 millions de francs. Le football attire aujourd'hui autant d'argent que le rugby, sport longtemps favori des sponsors. L'équipe nationale et la fédération bénéficient largement de ce phénomène. En 1997, la Safa a pour la première fois réalisé des profits et elle espère dégager 90 millions de bénéfices en 1998. Pour financer la candidature à la Coupe du monde 2006, elle a déjà collecté 125 millions de francs auprès des spon-

SIGNE DE MÉPRIS

Malgré tous ses atouts, cette candidature ne fait pas l'unanimité, y compris en Afrique. Sur le continent, beaucoup trouvent l'Afrique du Sud dominatrice et arrogante. Ils lui reprochent de vouloir s'ériger en porte-drapeau de l'Afrique uniquement par égoisme et pour servir ses propres intérêts. Dans ce contexte, le refus presque systématique des clubs sud-africains de participer aux différentes coupes d'Afrique est très mai vécu. Justifié par des raisons de calendrier ou de coûts de déplacement, il est considéré comme un signe d'indifférence et de mépris à 'égard du reste du continent. Les autres pays africains ne ratent d'ailleurs jamais une occasion d'exprimer leur ressentiment à l'égard de Johannesburg. En 1997, nombre d'entre eux ont voté contre la candidature de la ville du Cap aux Jeux olympiques de 2004, pourtant présentée elle aussi comme la « candidature de l'Afrique ».





« Tous les quatre ans, c'est le même scénario: y z'auraient pu... mais y z'ont pas »

### Bonne nuit les petits!

LE MONDIAL français réclame déjà ses premières victimes. Les affaires sérieuses débutent. La récréation va bientôt se terminer pour les petits. Cette première semaine nous aura donné l'occasion de voir s'époumoner les apprentis avec ardem. Leur débauche d'énergie attendrissante les a ren-dus sympathiques. On dira, comme à chaque épreuve, dans un grand source, comme pour excuser leur nouvel échec : « Ils unt apporté un peu de fraîcheur, d'insouciance. » C'est bien, mais allez vous asseoir, maintenant vous allez regarder jouer les vrais. Je me moque, been sur. Mais ne soyous pas hypocrites, une finale Prance-Corée du Sint n'aurait jamais la saveur d'une équipe de France (sur) contre (au choix) le Bresil, l'Argentine, l'Allemagne, l'Italie ou l'An-

An sujet des Anglais, permettez-moi un aparté pour « coller » à l'an-il malité. Ma théorie sur les événements du Prado, et je la trie haut est fort les instances du football sont coupables. Comme toujours ! Je m'explique : les Anglais sont des gens sensibles, certains sont même fragiles. Les siècles d'isolement insulaire protecteur laissent des séquelles, et où ne trouve rien de mieux que de faire jouer leur équipe à Marseille. Oni ! à Marseille, au pays du vent qui rend fou. On aurait pu tout simplement leur offrir du whisky en arrivant. Deux litres - la consommation journalière moyenne d'un hooligan normal... - pour que ces supporters pulssent dormir sans boire!

Mais revenons à notre sujet. Pourquoi les grands éliminent-ils toujours les petits? Tous les quatre ans, c'est le même scénario : « Y z'auraient pu ayec un peu de chance faite un exploit.» Oui, y z'auraient pu i Mais y z'ont pas... comme toujours. Le haut niveau ne s'improvise pas. Ce n'est pas parce qu'on est américain et roi du monde qu'« on peut acheter des racines ». Les grands pays de football out des racines où ils puisent leur expérience. Ce n'est pas le hasard qui distribue au Brésil, à l'Allemagne, l'Argentine et l'Italie, les neuf dixièmes des trophées. C'est la culture. On a plus vite fait d'avaler un McDo que de gagner une Coupe du monde I On peut copier, emprunter ou acheter des œuvres d'art ou des personnes, mais la culture d'un peuple... on ne peut se l'approprier qu'avec le temps, le temps qui crée les traditions. Il faudra encore quelques tours de sablier aux apprentis pour qu'ils effacent de l'histoire les grandes figures du football. Allez, bonne nuit les petits, et à dans

### Sepp Blatter et Michel Platini critiquent l'arbitrage

AU CONCERT DE CRITIQUES visant l'arbitrage depuis le début du Mondial, Michel Platini et Sepp Blatter ont ajouté leurs voix, mardi 16 hún, Sebitres qui n'appliquent pas les règles en ce qui concerne les tacles par derrière. Ceux qui ne respectent pas les règlements retourneront le plus vite possible chez eux (...). La plupart des arbitres respectent le règlement, mais certains ne sentent pas le jeu. » Pour Platini, la solution est sans doute de sauter le pas vers le professionnalisme : « Je crois aux arbitres professionnels et aux anciens joueurs qui deviendraient des arbitres professionnels. »

Michel Platini devrait devenir directeur sportif de la FIFA dans l'équipe de Sepp Blatter. Le président, récemment élu, de la Fédération internationale s'est lui aussi plaint de l'arbitrage, expliquant que « les arbitres ont oublié les tacles par derrière et les gardiens qui gardent le ballon entre quatre et six

# Les Allemands se rassurent

### en ne rassurant personne

QUE FAIT-ON après un premier match, hundi (gagné à Paris 2-0 face aux Etats-Unis), un vol immédiat sur Nice et un retour dans sa résidence sur les hauteurs de Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes) à 4 heures du matin ? On ne se couche pas, on revoit le match au magnétoscope. Mardi ma-tin, à l'issue d'une légère séance d'entraînement, Jürgen Klinsmann, le capitaine, s'est mis ostensiblement dans la peau du leader charismatique qui fait pour l'instant défaut à la Nationalmannschaft. Il a fait part d'un grand soulagement personnel et collectif: « Je me sentais bien préparé, comme toute l'équipe, mais c'est une chose de le pressentir, et une autre de le confir mer en compétition. » Les blessures de Jürgen Kohler (mollet), Thomas Hässler et Jens Jeremies (cheville) ne soulèvent aucune inquiétude. Les Allemands sont rassurés. Cela n'est rassurant pour personne d'autre. - (C.). à Saint-Paul-de-Vence).

■ VISTTE: Arsène Wenger s'est rendu à l'entrainement de l'équipe des Pays-Bas, mardi 16 juin à La Turbie (Alpes-Maritimes). L'entraîneur français d'Arsenal a notamment discuté avec deux de ses joueurs champions d'Angleterre, Marc Overmars et Dennis Bergkamp. Relevant d'une essure, ce dernier a été sélectionné par Guus Hidding, le sélectionneur des Pays-Bas, pour le match contre la Corée du Sud, samedi 20 juin, une décision prise à la suite de la suspension pour deux matches de Patrick Khuivert, exchi du tetrain lors de la rencontre contre la Belgique. Parce que Bergkamp manque de compétition, Hidding fait jouer, chaque jour, de petits matches à onze contre onze.

COLÈRE: l'entraîneur colombieu Hernan Gomez a menacé de punir son Faustino Asprilla d'une exclusion de la sélection s'il persistait à le critiquer sur ses choix. L'attaquant a fait part de son mécontentement d'avoir été remplacé lors du match de son équipe contre la Roumanie (pendu 1-0), jugeant que d'autres joueurs se comportaient moins bien que lui, mais étalent restés sur le terrain jusqu'à la fin de la partie.

TRANSFERTS: Sabin life va rejoindre son frère Adrian à Valence. L'attaquant roumain a signé un contrat de cinq ans avec le club espagnol Le milieu de terrain iranien Ali Reza Mansourian a confirmé, mardi 16 juin, qu'il jouera à Hambourg. Agé de vingt-six ans, il sera le quatrième inter-national de ce pays à évoluer dans le championnat d'Allemagne, nation qu'il affrontera le 25 juin.

● DROTTS DE L'HOMME : Reporters sans frontières (RSF) demande au président de la République du Cameroun, Paul Biya, de libérer le journaliste Pius Njawé, directeur du trihebdomadaire Messager, emptisonné depuis le 13 janvier. Le journaliste a été condamné à un an de prison pour « propagation de fausse nouvelle ». Il avait fait état dans l'édition du 22 décembre 1997 de la revue « d'un possible malaise cardiaque du chef de l'Etat » lors de la finale de la Coupe du Cameroun.

a campagne di indomptable 227 188 C. C.  $\alpha_{n+2\dots}$ Marie Committee 4.2 Tare to

district .

CC. March 1  $V_{I_{\alpha}}$ 

I the same  $\mathbf{F}_{i}$  ...

 $q_{i_1,j_2}$ 

200 C. C. ir.c. 40% CO.2 Neport 1.

Million

Mira

T.01

Clark V

alega ma

Patrick.

Edward Comment

Volre Passe sur 162 kH:

100% き運動機能

or or effected that introduce

- Drowns to Milan

CONTRACT ATTACK

in the second

. O., the Historian **versi** 



LE MONDE / JEUDI 18 JUIN 1998 / V

f un aparté pour « coller » a l'acnte du Prado, et le la crie haut et koupables. Comme touioun! le mesensibles, certains sont même ulaire protecteur laissent des se ex que de taire ioner leur équipe is da vent qui rend fou. On aurait hisky en arnvant. Deux hites - la e d'un hooligan normal... - pour same boire

uol les grands chimment-ils touest le même scenario; « y mee faire on explore. - Out, v comme touours, le haut nies parce qu'on est americain ter des tachnes ou l'es grands wir ils pursent lem espepstribue au Breed, à l'Alledeut dividmes des tros wife fait dayabe are dis sphinds! On peut ्रहरूकात्रक वे लगा तह un peuple.. on he trings, le iamira en-MA AL

# ichel Platini

ger outland e rassurent

personne

to read the second second second second Mark Section 18 Seattle PART A TO

.. 190 स्थान क्षेत्र । स्थान क्षेत्र । Bear accusing a transferred de la 425277

A de la constant de l

\_-----

products the observation of the relation Meare confidence of a property of the standing and the But There is the \$400 PM 100 personal designation of the second section of the se gione in the second Epilopia (1919) 1.0 REPORT OF STREET 12.24

San Contract

1.000

Company of the state

personnages haut placés. Pour lui 🖰 succéder et préparer les rencontres qualificatives en vue du Mondiale, le ministère des sports fait appel à un illustre inconnu: Valeri Nepomniachi. Ce technicien soviétique âgé de quarante-sept ans et originaire du Turkménistan débarque à Yaoundé sans parler ni français ni anglais. Personnage aussi souriant que Buster Keaton, Nepomniachi est aussitot encadré par trois adjoints locaux (Jean Mangua Onguéné, Michel Kaham et Jean Nyonga), nommés par le ministère. « On dialoguait par l'intermédiaire d'un traducteur », se

lèbre des Lions. L'inconnu du Turkménistan a la L'inconnu du Turkménistan a la chance de pouvoir compter sur l'équipe n'aurait vécu une génération exceptionnelle. Les N'Kono, M'Fédé, M'Bouh, Omam-Biyik et autres Tataw sont de grands joueurs. Mais une fois la qualification pour le Mondiale en cates que le Cameroun arrive enpoche, les ennuis commencent. fin sur le sol italien. Face aux Ar-« Comme d'habitude, les discussions concernant les primes ont traîné. Quatre jours avant le début du match d'ouverture au cours du-

souvient Roger Milla, le plus cé-

toujours pas réglé!», se rappelle Thomas N'Kono, le gardien.

OUT commence

totale.

dans la pagaille la

Comme d'habi-

tude. Car dans

l'univers tourmen-

té du football ca-

merounais, l'im-

provisation et le

dilettantisme font partie Inté-

grante du paysage. En cette année

1990, alors que le Mondiale italien

approche, tout un peuple s'ap-

prête à encourager les Lions in-

domptables qui, huit ans après

leur première participation en

phase finale, retrouvent la Coupe

A cette époque, le football afri-cain, en dépit de ses énormes pro-

grès, n'a pas encore gagné la ba-

taille de la reconnaissance

internationale. Et à l'occasion de

ce Mondiale auquel sont conviées

vingt-quatre équipes, ils ne sont

que deux représentants du

continent : les Pharaons égyptiens

et les Lions camerounais. Cette

année, cinq équipes africaines

Formidable réservoir de joueurs

talentueux, le Cameroun est éga-

lement un pays où la passion du

football prend trop souvent des

allures tragi-comiques. Les obser-

vateurs éclairés appellent cela

« les réalités locales ». Il s'agit en

fait de luttes de pouvoir inces-

santes et épuisantes entre respon-

sables politiques et représentants

de la Fécafoot, la Fédération ca-

merounaise. L'histoire des Lions

est ainsi parsemée d'anecdotes à

peine croyables: équipements

inadaptés, primes « oubliées »,

déplacements ubuesques, guerre

de clans entre joueurs apparte-

nant à des ethnies différentes, in-

gérence de certaines personnalités

politiques. Rien ne manque pour

compliquer la tâche des sélection-

neurs successifs en charge de ces

Lions aussi donés que difficiles à

En 1988, le Français Claude Le

Roy, technicien compétent et vieil

habitué du football africain, de-

du côté de Douala et Yaoundé en

remportant la Coupe d'Afrique

des nations à la tête des Lions. Quelques mois après ce succès ob-

tenu au Maroc, Claude Le Roy

quitte le Cameronn, fatigué des

querelles incessantes avec certains

du monde.

sont présentes

Au milieu des habituelles turbulences extrasportives, les Lions débarquent en Yougoslavie afin de préparer le Mondiale qui approche. N'Kono s'en souvient: « L'ambiance entre nous était excellente et nous avons beaucoup travaillé physiquement avec Ne-pomniachi. Pendant ce long stage, il y avait aussi des séances de négociations serrées concernant les fameuses primes. Les leaders du

africaine à atteindre les quarts de finale d'une Coupe partie grâce à un joker-buteur presque quadragénaire

La campagne d'Italie du « vieux Lion indomptable » Au Mondiale 90, le Cameroun devenait la première équipe la première équipe attaindre

tiennent le choc. Et le monde entier s'extasie devant Roger Milla qui, à trente-huit ans, effectue un retour inattendu en equipe natiodu monde. En grande nale. Rentré en jeu à huit minutes de la fin, le vieux Lion paraît en pleine forme. Mais le meilleur est à venir. Six jours plus tard, dans le stade San Nicola de Bari, le Cameroun affronte la Roumanie. Après une heure de jeu, le score est toujours de 0-0.

C'est alors que Roger Milla entre en scène. Remplaçant Maobang

Milla pendant les prolongations au gardien René Higuita, coupable d'un regrettable excès de confiance, balle aux pieds à quarante mètres de ses buts. Victorieux 2-1, les Lions entrent dans l'histoire en devenant la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du monde. Et la terre entière a soudain envie de danser avec Milla, roi du but assassin et du déhanchement suggestif.

Dans l'hôtel de Caserte qui abrite la délégation camerounaise. l'atmosphère est délirante. Devenus les idoles du sud de l'Italie, les Camerounals doivent faire face chaque jour à des centaines de fans en délire. Joueurs, dirigeants, journalistes, agents recruteurs, supporteurs se mélangent dans le hall de l'hôtel. Entre les séances d'entraînement, les chasseurs d'autographes, les demandes d'entretiens et les négociations tendues concernant les éternelles primes, les nouveaux héros africains ont fort à faire sous le soleil sans pitié de Caserte.

E monde entier attend avec impatience l'original quart de finale programmé à Naples le le juillet entre l'Angleterre et le Cameroun. Un match que les Lions, abordent privés de plusieurs titulaires (dont Onana, Kana-Biyik et M'Bouh). absents en raison de blessures ou de suspensions. Comme d'habitude, la première période se déroule sans Roger Milla, qui attend son heure sur le banc des remplacants. Menés 1-0 à la mi-temps, les Lions reviennent sur le terrain avec un Milla une fois de plus déchaîné. A la 61º minute, Peter Shilton, le gardien anglais, commet une faute sur l'attaquant camerounais et Kunde égalise en transformant le penalty. Cinq minutes plus tard, une passe splendide de l'éternel Milla permet à Ekeke de donner l'avantage au Cameroun. Le sélectionneur angiais, Bobby Robson, a compris le danger : deux ou corps > (Paul Parker et Des Walker) sont aussitôt chargés de surveiller de très près le vieux

Le suspense est insoutenable. A neuf minutes du coup de sifflet final, Gary Lineker égalise sur penalty. Dans la chaleur d'une nuit napolitaine, il faut disputer les prolongations. Un nouveau penalty de Lineker signera la fin de la belle aventure. Mais les Lions quittent la pelouse du stade San Paolo en effectuant un tour d'honneur sous une ovation monstre. « Il nous a juste manqué un peu de maturité. Lorsque j'y repense, ce match reste à la fois un merveilleux souvenir et mon plus grand regret », lance Thomas N'Kono, aujourd'hui responsable de la prépa-

ration des gardiens en sélection. Le retour au pays des Lions indomptables provoque des scènes d'hystérie collective. « Toute la population était dehors pour nous seter I Le président Paul Biya nous a décorés, ce fut vraiment un moment inoubliable », se rappelle Milla, qui ajoute avec un sourire : « En 1990, notre équipe était bonne. Mais celle qui a disputé le Mundial en 1982 était encore meilleure ! » Paroles d'un vieux Lion qui étonnera encore la planète en disputant, quatre ans plus tard aux Etats-Unis, une nouvelle phase finale de Coupe du monde. A quarantedeux ans.

Alain Constant



LES HOMMES DE L'OMBRE **BRUNO QUENIOUX** 

### Le culte du terroir de l'Aimé Jacquet des vins

VIF, expressif, comme les breuvages qu'il aime à recommander, le chef caviste du Lafavette Gourmet se livre séance tenante à une dégustation, entouré d'une jeune équipe exaltée à macher et à cracher. Cette simplicité, cette transparence collent à l'image du per-

A trente-cinq ans, Bruno Quenioux, sommelier autodidacte, de père viticulteur à Cheverny, est le partenaire privilegié du groupe Jean-Claude Darmon, choisí par la Fédération française de football pour gérer le Club France, son espace de réception. Bruno Quenioux a préparé une carte de quatorze vins, servis pendant trente-trois jours à l'hôtel Dassault, au rond-point des Champs-Elysées, aux personnalités qui se régaleront des plats de onze chefs sélectionnés par Gault-Millau.

Il faut l'écouter parler, ce « barjo » de la Loire, du nom même de l'association qu'il a créée voilà cinq ans avec les frères Foucault, producteurs d'un fameux saumurchampigny. Inspiré par Jean Carmet pour ses clairvoyants écrits, et par les grands cavistes Lucien Legrand ou Henri Liard, «à l'affüt des grands vins des petites régions », cet hédoniste à l'allure sportive préférant les choses bien faites aux choses bien pleines comme ce touraine-mesland, un Clos de la Briderie 1997 - cache également un philosophe tendance poète à la formule espiègle le vin était parfait, a-t-il écrit. S'il l'était, ie le quitterais. »

### SANS ÉTIQUETTE

Après quinze ans d'expérience, Bruno Quenioux préfère l'expression du terroir à la perfection. Ses vins Coupe du monde en témoignent. Prenez ce Mas crémat côtes-du-roussillon 1996, « une appellation dévalorisée mais un vin exceptionnel, avec une typicité incroyable et une finesse de grand châteauneuf-du-pape ». Le vin étant d'abord l'école du goût et de la pluralité, la sélection privilégie l'arrière-pays, « aux expressions identitaires folles ». Alnsi va la Parallèle 45 de Jaboulet, un côtesdu-rhône, ou le Château Valcomble, un côtes-du-ventoux, ou encore l'anjou-gamay Domaine du Montgillet, aux alentours de 30 à 40 francs la bouteille. « Ça, c'est la vraie France, des vins de paysans qui aiment leur sol bio et leurs vins rouges. »

Servis carafés et démunis de toute étiquette. « ils seront appréciés pour ce au ils sont. Fini le côté snob, fastueux et parisien: moi je suis un payson. Il faut absolument décontracter le vin et arrêter ce côté laboratoire ænologique permanent du palais ». Pour Bruno Quenioux, seul les gens sensibles comprendront le message : « Le terroir, rien que le terroir, tout le terroir. »

Claudine Abitbol

# Roger Milla, deux fois buteur contre la Roumanie, enflamme le stade de Bari le 14 juin 1990.

comme Bell, Milla et moi-même. se retrouvaient face à des représentants du ministère ou de la fédération. Et les discussions étaient

C'est dans ces conditions déli-

Sans le décret ministériel qui impose la présence de Milla en sélection, jamais une telle épopée

gentins, champions du monde en titre et emmenés par un certain Maradona, les Lions font figure de victimes idéales aux yeux de la plupart des observateurs. Ce quel nous devions affronter l'Argen-tine, le problème des primes n'était match d'ouverture est programmé

groupe, autrement dit les anciens le 8 juin dans le cadre majestueux aux avant-postes, il offre aux Lions du stade San Siro de Milan. L'épopée des Lions indomptables va débuter dans cette cathédrale de béton; sous les yeux de 74 000 spectateurs et de centaines

de millions de téléspectateurs. « Ce match, se rappelle Thomas N'Kono, nous l'avons gagné avant le coup d'envoi, dans les entrailles du stade! Nous étions dans le couloir qui séparait les deux vestiaires et en s'échauffant, nous avons plus en plus fort. Les Argentins sont commencé à nous dévisager avec une certaine morgue, et ont tenté de couvrir nos voix en se mettant eux aussi à chanter. Mais ils n'ont rien . pu faire l Juste avant de pénétrer sur la pelouse, j'ai senti, à travers leurs regards, qu'ils commençaient

Cette rencontre Argentine-Cameroun, remportée par les Lions (1-0) grâce à une tête signée François Omam-Biyik, frappe les es-prits. Même réduits à neuf après deux expulsions, les Camerounais

une victoire synonyme de qualification. Un tir du droit, un autre du gauche, quelques pas de danse pour fêter tout cela, et voilà le Cameroun en huitièmes de finale grâce à un pré-retraité presque quadragénaire qui, après avoir été remercié par Montpellier, s'en était allé taquiner le ballon au bout du monde, à la Saint-Pierraise de la Réunion I Sans le décret ministériel qui impose la présence commencé à chanter. A chanter de de Milla en sélection malgré la réticence de certains internationaux. sortis de leur vestiaire, ont jamais l'équipe camerounaise n'aurait vécu ce qui va devenir une véritable écopée sur le sol italien.

> NE fois qualifiés, les Lions se laissent aller lors du match suivant, subissant une lourde défaite (0-4) face à l'URSS. Mais la fête n'est pas terminée. A Naples, le 23 juin, un huitlème de finale inattendu oppose la Colombie au Cameroun. Le monde entier a encore en mémoire le second des deux buts inscrits par l'inévitable

Votre passe pour la Coupe du Monde sur 162 KHz ou 1852 m

www.98radiofrance.com

La radio associée au Comité Français d'Organisation de la Coupe du Monde de Football 1998, en partenariat avec la FIFA

98 Radio France

DE ZINC: LUC ROSENZWEIG Temps pourri

qu'ils ont absorbé avant d'entrer dans le stade, ils ont

JOPITER, Sophie Davant, Nathalie Rihouet, Gillot-Petré, Albert Simon et René Chaboud de le Chauffage votre retraite, et pourquoi pas Lionel Jospin, qui peut central » tout, même faire décoller les avions cloués au sol, au

Si cela continue, et si les cartes météo publiées par nos quotidiens préférés ne confirment pas une tendance ati bean qui semble aussi fragile que l'embellie de l'emploi aux desnières statistiques de l'ANPE; nous sommes dans la panade Car le discours météorologique est le pire entient de la créativité. de comptoir lorsqu'il s'impose dans sa lainentable évidence. A moins d'une semaine de l'été, en pleine euphorie d'un Mondial ou semble tenir toutes ses promesses, on en est reventu à des : « C'est y pas un temps de Toussaint ! » et aix classiques confectures sur les di verses causes humaines de ce dérèglement du temps. La déri date, saisie au voi de la conversation aminée de deux dames agées, assises loin du poste de télé, pour parler tranquillement, inettait on ne peut plus sérieusement en cause la prolifération des téléphones portables « qui doivent faire des ondes défavorables ».

Il faut bien dire que la « drache » bruxelloise, cette pluie brèse et violente qui trempe jusqu'aux os le fianeur de la cité du Mannelen Pis, se fait si persistante qu'elle pourrit les humeurs. Les seuls, en se mardi soir, à manifester un certain optimisme météorologique étaient les supporteurs de l'équipe d'Ecosse, que l'on voyait s'agiter sorse par sur les gradins du Parc Lescure à Bordeaux lors de leur confrontation avec les Norvégiens. « Moi, I'me méfie », Juge un des habitués de l'estaminet, réputé grand voyageur « c'est pas parce qu'il y a du soleil sur l'écran de la télé qu'il fait forcément chaud. Ces Ecossais, c'est des gens du Nord, et puis avec ce qu'ils ont absorbé-avant d'entrer dans le stade, ils ont le chauffage central ». Cette pique contre les membres de la « Tartan Army », ces fans en kilt d'une équipe somme toute sympathique, n'est guère appréciée. De vieilles solidarités venues. du fond des âges rapprochent ces Belges - dont jules César desait que « de tous les Gaulois ce sont les plus braves » - de ces Celtes de Calédonie qui boivent comme des trous; certes, mais se tienment notablement mieux que leurs homologues

anglais. On en revient, après quelques échanges d'etimologie comparée entre les Anglais perfides et les Ecossais braves garçons mais un peu rustauds, à des considérations météorologiques suscitées par la pluie qui redouble d'intensité. Et à une défense en règle des cleis gris et bas de la Flandre par un amateur de poésie qui s'appuie sur Georges Brassens pour « maudire le ciel bleu des pays où jamais il ne pleut ». Il n'y a pas que dans les stades que l'on est

gagné contre l'Argentine à Toulouse le 14 juin, du moins virtuellement :

Mondial 1998, un jeu de simulation

présenté sur une chaîne de télévi-

sion privée, tenant compte des qua-

lités des joueurs et des conditions

optimales de composition des

équipes, avait donné la victoire aux

Japonais. Pour assister à cette vic-

toire « scientifiquement » acquise

et en dépit de l'horaire matinal en

raison du décalage horaire, le taux

d'audience de la télévision pour ce

premier match des Japonais a battu

tous les records: 60 %. Dans les

quartiers animés la nuit et dans des

boîtes de nuit avaient été installés

des écrans géants devant lesquels

s'étaient agglutinés les fans nip-

Depuis des semaines, la télévision

et la presse écrite - y compris les

magazines féminins - couvrent

abondamment l'événement. Les

principales chaînes de télévision ont

dépèché 200 journalistes sur place et

la chaine NKK transmet en direct les

64 matches sur son réseau par satel-

lite. Les plus importants sont rediffu-

sés dans la soirée du lendemain.

SUR LES ÉCRANS

sionnel que ne fut celui de la saga

naise. Elle n'en a pas moins eu aussi

son mélodrame avec la mise à

l'écart du buteur Kazuyoshi Miura.

Plus qu'un nom, celui-ci s'est fait

un prénom. « Kazu » - hormeur ré-

servé à de grands personnages.

Chantant l'hymne national (Kami ga

vo) la main sur le cœur ou tombant

en méditation avant un coup d'en-

voi la main sur le ballon, Kazu avait

«tiré » l'équipe nippone jusqu'au

match décisif de qualification contre

l'Iran au cours duquel le capitaine

fut agacé par son jeu trop « perso ».

Le charismatique Kazu n'était pas

au bout de ses déconvenues : il n'a

pas été sélectionné pour la Coupe

du monde. Réaction unanime : on

ne traite pas ainsi un joueur auquel

L'engouement du public nippon

pour la Coupe du monde n'est pas

e moindre des sujets traités par les

télévisions. 35 000 Japonais vou-

laient se rendre en France (soit trois

fois plus qu'aux Jeux olympiques

le Japon footballistique doit tant.

LE DRAME DE « KAZU »

« Ces Ecossais, c'est des gens L'Iran souffle le froid à Yssingeaux du Nord, et puis avec ce L'Iran souffle le froid à Yssingeaux

AVEC le retour du soleil et l'annouce du match tant attendu entre les joueurs trantens et une sélection des meilleurs footballeurs régionaux, la journée s'annonçait belle à Yssingeaux, mardi 16 juin. L'entraînement du matin s'était conclu par une séance d'entretiens au cours desquels les internationaux persans avaient fait montre de gentillesse et de disponibilité. La conférence de presse organisée au milieu de l'après-midi allait pourtant faire courir une bour-rasque aussi soudaine que glacée.

Trois joueurs parmi les plus en vue, Khodadad Azizi, Mohammad Khakpour et Ali Reza Mansourian, dûment chapitrés par les conseillers de la délégation, voulaient exprimer leur colère et leur écœurement à la suite de la diffusion, la veille, du film Jamais sans ma fille, par la chaîne de télévision M 6. Ti-

La diffusion du film « Jamais sans ma fille » sur M 6 a provoqué l'exaspération de la délégation persane

ré du roman best-seller de Betty Mahmoody, le mélodrame raconte les tribulations d'une Américaine et de sa fille séquestrée en Iran, pays natal de leur époux et père. Le film, qui dresse un procès sans muances des années de la révolution iranienne, a, naturellement, particulièrement exaspéré les Ira-

« Insulte à notre culture, insulte à notre religion », « tentative de déstabilisation », «tissu de mensonges », out été les expressions reprises dans les diatribes. « Le choix de cette diffusion qui offense tout un peuple à la culture millénaire, à ce sard. Cela remet en cause l'accueil

quarante heures pour assister à un

match sans passer une seule nuit en

France: arrivés au petit matin, les

fans repartaient le soir même - une

formule qui réduisait l'absence au

travail à deux jours seulement. Des

«mordus» consacraient au Mon-

diai leurs vacances annuelles et cer-

tains avaient même choisi de partir

en voyage de noces pendant le

Mondial afin d'obtenir plus de

Pour la grande majorité, la télé-

vision reste le grand médium du

Mondial. L'image se conjugue pour

les matches disputés par les japo-

nais à un de leurs passe-temps favo-

ris : dans des hôtels ou des salles de

karaoké, les clients pourront suivre

les matches sur écrans de télévision

haute définition en chantant pour

encourager l'équipe nationale. Si

terpent le reste de la nuit.

congés de leur employeur.



« Le choix de cette diffusion offense tout un peuple à la culture millénaire », selon K. Azizi.

de notre équipe par la France. Nous demandons quel est le rôle du gouvernement français dans cette affaire et c'est la question qu'un représentant de notre fédération a posé officiellement par écrit à la FI-FA », a notamment déclaré Khodadad Azizi, de loin le plus remonté, alors que le chargé de presse tranien faisait circuler aux joueurs les petits papiers qu'il venait de grif-

L'exaspération des joueurs, qui ont tenu à assurer qu'ils n'étaient entre ces deux pays encore à cou-

A la direction de M 6, dès mardi après-midi, on a assuré que le choix de cette diffusion ne traduisait « aucune intention particulière ». « Il s'agit d'un film adapté d'un livre très connu et qui ne se passe pas aujourd'hui mais en 1984, · avait pourtant précisé, mardi comme cela est précisé tout au début », a expliqué un responsable de

la direction des programmes.
« Il ne s'agit d'ailleurs pas de la remière diffusion en France mais de la quatrième », a-t-il ajouté, révélant que, « comme c'est le cas dans chaque pays où le film est programmé », l'ambassade d'Iran à Paris était intervenue quelques jours avant, le vendredi, pour demander à Mi6 de « reconsidérer » la diffusion de la fiction. « Nous avons pris acte de leurs réserves en faisant part à nos spectateurs, par un écran diffusé juste avant le film, des remarques et des critiques de

celle-ci gagne, certains hôtels offrent aux clients d'y passer gratuiambassade », a-t-on ajouté à M 6. En dépit de ces précautions, les Iraniens n'ont manifestement pas su résister à la tribune spectaculaire procurée par la Coupe du monde. Parmi les journalistes présents à Yssingeaux, les représentants de la télévision franienne ont d'ailleurs publiquement donné libre cours à leurs marottes en évoquant une éventuelle « manipulation sioniste » derrière les programmes généralement très anodins de la chaîne privée française. Quelques instants plus tard, sur la pelouse du stade de Mont-

barnier, le football a tenté de reprendre la parole. La sélection régionale a été sèchement défaite (4-0) par l'équipe franienne. Pourtant privée de ses attaquants de pointe, au repos, elle s'est montrée autrement plus convaincante et plus spontanée balle au pied que

Gilles Paris,

Achier

134

dame.

district.

Res ...

Rain

THE PROPERTY.

lenger 5.

direction :

Plemace in:

di Maria

### ISL fait l'objet de poursuites de la part moment-là, ne peut pas être inmandatés « par personne » et qu'ils DU MONDE d'agences de voyages étrangères exprimaient « les sentiments de nocent. Ce n'est pas le fait du hatoute l'équipe », a donc tourné autour d'une mise en cause directe des autorités françaises, suspec-23 000 billets n'ont pas été livrés aux Japonais Le Japon bat l'Argentine virtuellement tées de complot anti-iranien à

Me Francis Devaquet, Pavocat qui représente les intérêts de quatre de ces agences de voyages à Paris, avait indiqué la veille dans la presse japonaise qu'il a engagé une

vété que sa société avait de son cô-te engagé une procédure judiciaire à l'encontre d'un agent qui a abusivement utilisé du papier à lettre à en-tête d'ISL-France: « La procénous-mêmes victimes d'un faux. \*

Selon l'avocat des agences japo naises. ISL France aurait réservé 15 000 billets à ces quatre agences, qui représentent de grandes agences de voyages japonaises, mais seulement de 400 à 500 billets ont en fait été livrés. Au total, 23 000 billets n'ont pas été livrés

aux agences japonaises. En Autriche, le quotidien Kurier a révélé, mardi 16 juin, que quelque 500 personnes victimes d'une vente frauduleuse de billets ne pourront assister, mercredi 17 juin. au match Chili-Autriche, Une plainte a été déposée par l'agence autrichienne Colombus/Ruefa Reisen contre une agence intermédiaire camerounaise, qui avait remis les billets promis aux Autrichiens à un tour-opérateur anglais. Colombus/Ruefa Reisen a également intenté une action en justice contre l'agence de billetterie officielle française, « qui a manifestement perdu le contrôle sur la vente des billets », estime le journal.

### quelques jours de la rencontre UN CONSULTANT de ISL-France, filiale française d'ISLcontre les Etats-Unis qui sera décisive sur le plan sportif pour les Le ton de la couverture de la d'Atlanta) et les agences de voyages deux équipes, une fois mis à part le contexte diplomatique particulier Worldwide, parteriaire marketing Coupe du monde est moins pas- avaient rivalisé d'inventivité pour de la FIFA, aurait été interpellé et

placé en détention dans l'affaire du monde, affirment l'agence Kyodo et la chaîne de télévision NHK, mercredi 17 juin. Les agences de voyages iaponaises «se trompent de cible » en décidant d'engager des poursuites contre ISL-France, 16 juin, Didier Forterre, le président de la société française.

procédure contre un consultant et d'autres responsables d'ISL France, société dans laquelle ISL-Worldwide, partenaire marketing exclusif de la Fédération internationale de football, possède une participation

« Ces gens se trompent de cible. Nous n'avons ni promis, ni vendu, ni encaissé des billets pour la Coupe du monde. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est le marketing, rien d'autre », a déclaré le PDG d'ISL-France. M. Forterre a toutefois ré-





# Pour retrouver le sourire entre deux matches

Cet été, votre libraire baisse ses prix sur les albums Plantu \*

\* Magic Chirac, Le pire est derrière nous, Cohabitation à l'eau de rose, Les Années vaches folles, Le Président hip-hop, Un vague souvenir.





### BRESIL-MAROC GROUPE A - MARDI 16 JUIN nneur : Zagallo heures, stade de la Beaujoire, à Nas 1 Taffarel (2) Cafu (3) Aktair Temps agréable. Terrain en très bon état, pelouse impeccable (5) Casar Sampaio (Doriva, 689) Ambiance animée et colorée, 19 Rivaldo (Denilson, 88\*) (B Laonardo 33 000 spectateurs. 3 Dungs (cap.) (26) Babeto (Edmundo, 729 (1) Ronaldo Arbitra : Nikolaï Levnikov (Plussie), assistá de MM, Dupanov (Bielorussie) et Warren (Angleterre) Match d'un bon niveau techn a. Le Brest a fait la différence grace à des s'individuels, sa capacité à accèlérer la circula-libellemes de montées incessaries de ses deux defenseus lateraux. En dépit de l'ampleur du score, l'édités de fixinales n'es seus tous les doutes pesen ion et surtout sa défense centrale. Elle a été atté des que les Marocains ont haussé la ryth jeu dangereud MAROC : Hadda (32°, jeu dar

de terre, à gauche) ; Rîvaldo (45°, sur un centre de le droite de Cafu, reprise du piet du pied gauche à 7 m à mi-hauteur, dévié par Benzekri sur sa ligne) ; Bebeto (50°, sur une passe de Ronaldo dans la surface de réparation à gauche, reprise, à 4 m, de

BRÉSIL: 47 positions d'attaque dans les 30 m (23 + 24) dont 10 occasions (5 + 5); 10 tirs (4 + 6) dont 1 contré (1 + 0) et 2 parés (0 + 2) par Benzekri.

MAROC : 44 positions d'attaque dans les 30 m (18 + 26) dont 3 occasions (1 + 2) ; 8 tirs (3 + 5) dont

En faveur du BRÉSIL : 27 coups francs (15 + 12) dont 2 hors-jeu (2 + 0), 4 corners (4 + 0). En faveur du MAROC : 15 coups francs (8 + 7) dont 3 hors-jeu (2 + 1), 3 corners (3 + 0).

BRÉSIL : Catu, arrière-droit, a été la premier attaquant de son équipe, comme le montre son centre décisif sur le but de Rivaldo. Le joueur de l'A.S. Roma a sans cesse créé le sumombre sur son aile, éliminant régulièrement des Marocains grâce à une qualité de dribble rare à ce poste.

MAROC : Naybet a été mis à rude épreuve, à l'image de toute la défense manocaine, par les attaquants brésiliens. Perturbé par leurs mouvements incessants et leur vitesse d'exécution, le piller de la sélection (93° march) n'a jamais

 Légèrement décalé sur la gauche, à près de 50 m du but. Rivaldo transmet instantanément une passe en retrait de Bebeto dans la course de Ronaldo, dont le démarrage

jenta de le-

election té

ment definte

white Pour-

taggants de

and shoulders.

ghizante et

an been due

illes Paris

Exployedier

a part

ponais

画師 対点 外 利 なき

begeich juffglieb einer al

tiete e des ter

graduate for a

 $c(g_{2n}(s)) = \frac{1}{2} c(g_{2n}(s)) c(s)$ 

 $\mathcal{J}^{1}_{\alpha}(\mathcal{S}^{n-1}(S^{n}\mathcal{S}^{n-1}(P)))$ 

MARKET CAPE

医阿拉伯氏 医乳化二甲基

Latin Sylvenia Inc

a Lapton Albert

MARY SERVICES SERVICES

gan, Austria.

Butter have been

April 1985 - The Beauty Co

they want sales .

and the same of technique

de palete o

APART BUTTON

greatelite in Allina

Paragraph and the State of the 2100年 2**2日**2777 第

医内毒性 医生活性 化

Same and the same Strate Bertreit

single of their car कर हर स्ट्रीस्ट्रा

 $a_{\overline{\alpha}} A = a_{\overline{\alpha}} a_{\overline{\alpha}} a_{\overline{\alpha}} + \frac{a_{\overline{\alpha}}}{2} a_{\overline{\alpha}} a_{\overline{\alpha}}$ 

Compared to March 2011 And

المناوات بالمجاورين

de training

46. 30.00

Ronaldo laisse le ballon rebondir à l'entrée de la surface. au centre, puis frappe à la descente du ballon du coup de pied droit. Le tir tendu rebondit à quelques centimètres du but. puis finit sa course dans les filets au ras du poteau gauche.



brésilien, Dunga, s'est montre vis-à-vis de son qu'envers ses adversaires marocains (ici Mustafa Hadji). Ronaldo, aux prises avec Youssef Rossi, a inscrit son premier but.

As 6 6 6.

30,45,4

经收益

. . . 5. 72

**化中心基金** 

 $L(\mathfrak{M}_{k,k})$ 

 $_{\sigma}\mathcal{Q}^{(SS)}$ 

2 # 週7



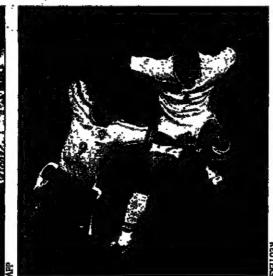

# Ronaldo marque contre le Maroc son premier but

Nantes. Le Brésil est le premier qualifié pour les huitièmes de finale

pressé. Il mord dans le football à pleines dents, et ne vit qu'à grandes enjambées. Mardi 16 juin à Nantes, il ne kui a fallu que dix minutes pour se créer l'aubaine d'un but, et clamer une fois encore à la face du monde qu'il n'est venu en France que pour être le meilleur. En dix minutes, tout fut dit. Il était bien cet homme-mi-racle qui autorise le Brésil à se croire une écuine pas tout à fait comme les antres. Et son envie furieuse de marquer ne s'émousse jamais, pas même après une rencontre d'ouverture contre l'Ecosse qui s'est révélée pour lui infructuseuse. Bien sfir, les Marocains savaient confusément cette ambition à l'emporte-plèce, ce désir de tout renverser qui lui ouvre le chemin vers le but. Ils connaissaient, un peu mieux que par oui-dire, les diablesies de cet attaquant, sans doute né pour être le cauchemar des défenses. Ils devinaient le plaisir que ce tourmenteur prendrait à s'occuper d'eux, à les blesser dans leur espoir tout neuf de réussir à Nantes, aussi bien qu'à Montpellier, où ils avaient tenu tête à la Norvège mercredi 10 juin (2-2).

Et voilà qu'en un soir à la Beaujoire, lieu d'ordinaire réservé aux joutes tranquilles du championnat de Prance, le mauvais sort tombaît sur eux, à la vitesse d'un Ronaldo lancé

RONALDO est un jeune homme vers le but. Il y eut à peine une entrée en matière. Le nº 9 de la seleção avait décidé de brûler les étapes. Une longue passe de Rivaldo, le nº 10 brésilien, et Ronaldinho, comme on le sumomme au Brésil, pour le différencier d'un homonyme plus âgé, dèmontrait combien lui répugnent les occasions manquées. La reprise en demi-volée fut nette, joliment croisée, pas même acrobatique. Il y avait but, tout simplement, un but presque sans histoire, le but d'un joueur, qui valait promesse de beaucoup

LE TEMPO DE LA SELEÇÃO

Le reste de la rencontre ne fut qu'une soirée somme toute ordinaire. Ronaldo est l'un des joueurs qui donnent le tempo du Brésil, Mardi, Ronaldo fut bon. Le Brésil fut donc bon, dépassant de trop de talent une équipe du Maroc présentée un peu vite comme une sorte de disciple africain, qui ne demandait qu'à s'affranchir du maine. La maitrise appartient encore aux quadruples champions du monde. Ce sont eux qui impriment leur rythme au ballon, qui décident à leur guise de réveiller ou d'endormir une partie. Leurs adversaires marocains ne pouvaient que se satisfaire de ces pauses brésiliennes pour, au détour d'un

dribble ou d'un tir lointain, refaire parler d'eux.

Ronaldo, le spécialiste des coups d'éclat, n'est pas avare de succès. Après avoir signé son apparition dans le classement des buteurs de la Coupe du monde 1998, et assiste d'un peu loin au second but bresilien, inscrit par Rivaldo, il a offert le troisième but à Bebeto. Et s'en est retourné tranquillement dans son camp. Vivre sa vie d'attaquant n'est pas toujours de tout repos. Mardi. Saïd Chiba l'a gratifié d'un brutal coup de crampons sur la cusse. Qu'importe! Ronaldo s'est relevé, pour mieus repartir à l'attaque, loueur sans défaut, il se cherche vainement un rival.

Dans l'équipe, il y a bien Denilson. à peine vingt ans, et déjà le joueur le plus cher du monde après son transfert, pour deux cents millions de francs, du Sao Paulo FC au club espagnol du Betis Séville. Pour l'instant, Denilson n'est que celui que les supporteurs brésiliens réclament à cor et à cri de leur tribune, celui que Mario Zagallo, le sélectionneur, ne mentre qu'avec parcimonie. Mardi soir, les Marocains n'ont souffert de sa présence sur le terrain que pendant sept minutes. Trop tard! Ronaldo avait déjà fait l'essentiel.

Pascal Ceaux

# Le nain Dormeur Dunga devient grincheux

première mi-temps, que les Marocaios ont repris du poil de la bête après le but de Ronaldo. A la suite d'une faute violente aux abords de la surface de réparation, Cesar Sampaio écope d'un carton jaune, le deuxième en deux matches, ce qui l'exclut d'office de la prochaine rencontre, face à la Norvège. Alors que le « mur » brésilien se forme en vue du coup franc, Dunga explose. Il se dirige tel un forcené vers Bebeto, qui revient prestement prêter mainlongues secondes, l'altercation menace carrément de dégénérer en pugilat fratricide. L'intervention de Leonardo évite finalement le pire...

« On vient d'en mettre trois au Maroc, et tu me parles de querelle. Tu es brésitien, je suis brésitien, tu ne vas pas faire des histoires pour ça. Mais, en Coupe du monde, la moindre faute d'inattention peut-être fatale. » Au reporter qui tient, à la fin du match, à le relancer sur sa prise de bec avec Bebeto, le capitaine du Brésil répond par une esquive patriotique. Dans sa plus tendre enfance, un ami de la fa-

VOILÀ un bon quart d'heure, en mille l'avait sumonumé Dunga, version brésilienne du nain Dormeur, pris en pitié par Blanche-Neige ! Carlos Caetano Biedom Verri, le doyen (35 ans) de la Selecao, est depuis le début du Mondial un géant

CAPITAINE CONTESTÉ

Le sélectionneur Mario Zagallo le considère comme sa « rallonge » au sein de l'équipe. Dunga connaît son rôle sur le bout des doigts. Un ballon précipitamment dégagé en corner, un toueur out tarde a se replier, une couverture mal assurée : il donne de la voix, et personne ne se hasarde à moufter. Au four et au moulin, le capitaine montre l'exemple. Ses galons, Dunga les a décrochés de haute lutte en remportant la World Cup 1994. Il est pourtant victime de l'antipathie tenace d'une bonne partie des médias de Rio et de Sao Paulo, qui remonte au Mondial 1990, en Italie. Vivement contesté avant le début du tournoi, le sélectionneur Sebastiao Lazaroni avait désigné celui qui incarnait sa « philosophie » : Dunga. Et la presse brési-

lienne de ricaner à l'unisson : un ioueur, certes «destructeur compétent », mais « techniquement limité », venait d'être promu symbole du renouveau national... Quand le Brésil se fit sortir par l'Argentine en huitièmes de finale, la Folha de Sao Paulo écrivit : « Cette défaite marque, nous l'espérons, la fin d'une période noire de notre football, celle de l'ère Dunga. »

Après avoir fréquenté les meilleurs chubs brésiliens - Corinthians, Santos et Vasco da Gama -. Dunga siena, en 1990, à Pise, avant de por ter successivement les couleurs de la Fiorentina et de Pescara, puis du VfB Stutteart. On l'a pratiquement oublié au Brésil lorsqu'il est convoqué pour la dernière Coupe du monde par Carlos Alberto Parreira, le successeur de Sebastiao Lazaroni. Dunga joue depuis près de quatre ans au club japonais de lubilo Iwata. La presse se déchaîne, mais il hérite du brassard de capitaine à la suite de la défaillance de Rai. On connaît la

Jean-Jacques Sévilla

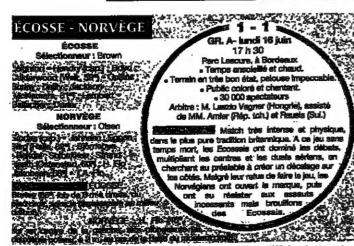

NORVEGE: Reloations d'attaque dans les 30 m (\$6 + 30) dont 7

Cossions (2 + 5): 18 tirs (7 + 11) dont 4 contrès (3 + 1) et 5 perés (1 + 4) per Grotes.

NORVEGE: 35 positions d'attaque dans les 30 m (\$6 + 30) dont 7

Cossions (2 + 5): 18 tirs (7 + 11) dont 4 contrès (3 + 1) et 5 perés (1 + 4) per Grotes.

NORVEGE: 35 positions d'attaque dans les 30 m (17 + 18) dont 4

Cossions (2 + 2): 8 tirs (5 + 3) dont 1 contré (1 + 0) et 2 perés (2 + 0) per Leighton.

En faveur de l'ÉCOSSE : 21 coups francs (11 + 10) dont 1 hors-jeu

# L'Écosse domine la Norvège sans la battre

Bordeaux. Les Britanniques joueront leur avenir contre les Marocains

LES SUPPORTEURS écossais ont prouvé une chose non négligeable par les temps qui courent : on peut être sujet de Sa Majesté et complètement bourré sans tout casser dans la ville. Et pourtant, Dien sait s'ils en ont sifflé des bouteilles, les milliers de porteurs de kilt qui avaient envahi Bordeaux. Mais d'incident, point. Les autorités dûment averties avaient pris en charge dès la frontière espagnole un autocar transportant un groupe d'une cinquantaine, classés « dangereux » par Scotland Yard. Ceux-ci regardèrent le match sous haute surveillance et devant la télé. Pour le reste, les supporteurs en kilt ont surtout chanté Flower of Scotland, le bel hymne écossais.

John Collins, le milieu de terrain cossais de l'AS Monaco, n'en revient toujours pas. « C'est merveilleux pour un joueur d'être ainsi adoré par les meilleurs supporteurs du monde. Gráce à eux, nous nous sentons pleins de fierté quand nous entrons sur la pelouse et nous faisons notre possible pour leur faire plaisir et leur rendre ce qu'ils nous donnent. » Et ils se sont battus, les loueurs de l'entraîneur Craig Brown, pour l'emporter devant les Norvégiens. En vain. Ce foule. match nul fut injustice. Egil Olsen,

groupe A. Le vainqueur obtenait quasiment son ticket pour les huitièmes de finale. Les Ecossais ont donc attaqué la partie comme des malades, pressant les Vikings sur leurs buts. Prévoyant la tornade, ceux-ci avaient adopté une prudente attitude défensive. Six derrière dans le meilleur des cas, onze quand ça chauffait. Si bien que les Ecossais s'y sont cassé les dents pendant une mitemps entière - l'imagination n'étant pas toujours au niveau du désir.

Pis! En seconde mi-temps, on n'avait pas repris depuis quarante secondes que, sur un centre de la gauche de Kjetil Rekdal, l'un des trois frères Flo, Havard, mit sa tête au deuxième poteau. Pour être un " but contre le cours du jeu, c'en était un. La poisse I Huit fois les Ecossais se sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde, huit fois ils se sont fait sortir au premier tour. Et voilà que ça allait recommencer? La multitude chautait toujours quand, à la 66º minute, Craig Burley héritait d'une merveille d'ouverture, repérait le gardien qui s'était avancé à contre-temps, et hop! petit lob. 1 partout. «Scotland!», hurlait la

Restait une petite demi-heure et le l'entraîneur des Nordiques, en siège continua. Treize fois les Ecos-



Craig Burley (nº 8) égalise et l'Ecosse rêve d'une qualification.

giens n'en pouvaient plus. Ils tombaient comme des mouches, les jambes raides de crampes. Grodas non de Burley, encore lui, qui prefini. 1 partout et ça chamait encore.

Ce résultat mi-chèvre mi-chou ne satisfait personne. Le Brésil n'ayant public. convenait : « On méritait de perdre. » sais visèrent la cible (contre six ten-fait qu'une bouchée du Maroc, tout C'était un match capital du tatives aux Norvégieus). Sept fois ils se jouera le 23 juin. Les Norvégieus

obtineent des comers. Les Norvé- auront la tâche ardue contre le Brésil. Les Ecossais joueront leur avenir contre les Marocains. Ce sera à Saint-Etienne, stade Geoffroy-Guidans les buts sortit un coup de ca- chard. Un beau stade aux tribunes raides, proches du terrain. Un stade nait la direction de la lucarne. C'était « à l'anglaise » où rode encore le parfum des exploits passés des Verts. Un beau théâtre pour un beau

Jacques Buob

# Soir de match dans un centre social de Hem (Nord) et à la mairie annexe des quartiers sud de Lille « Les buts de Ronaldo, ils sont tellement beaux »

Hem (Nord), au pied des immeubles, Ali et Rachid, A élèves en terminale S, font un dernier exercice de physique à centre social. « S'il pouvait y avoir une matière de football... », soupire Rachid devant un dessin de condensateur. « Je te dis que t'as la même gueule que Zidane », plaisante Ali. A côté les hommes de l'« Association des Français d'origine différente » jouent aux dominos en buyant du thé. Allel, l'ancien entraîneur de boxe du quartier, a apporté une télé. « On regarde les matches, tranquille. »

L'heure de Maroc-Brésil approche. « Les Marocains ont de la volonté, de l'énergie », encourage le boxeur. Malgré les révisions du bac, Rachid et Ali n'ont loupé aucun match. « C'est la Coupe du monde la plus offensive. Le niveau a monté. C'est bien, il n'y a pas un grand favori. > Ils attendent que Zidane détrône Ronaldo : « Même Pelé, il l'a pronostiqué. » Mohammed, autre enfant du quartier, constate que le soir où la France a loué « v avait une autre ambiance. les files en tournée nous demandaient : "Alors, on en est où ?" Ils 🖁 ne nous parlaient jamais comme çu. » Pour lui, avec le foot, « les gens oublient tout, même leurs pré-

### « Face à l'Afrique du Sud, heureusement qu'il y avait les maillots pour reconnaître les Français »

dane devienne l'ambassadeur des quartiers. Le problème, c'est qu'il ne parle pas. On n'arrive pas à savoir s'il est con, intelligent, non il doit être intelligent », rectifie-t-il. Tous constatent que « la France, dans le foot, c'est toutes les cultures sous un même drapeau. Il y a presque les cina continents dans cette équipe ! », se réjouissent-ils.

A Hem et à Roubaix, l'événement est télévisuel. « Si tu n'es pas devant ton poste, on n'a pas l'impression que le Mondial se déroule ici. » Pas de cafés surchauffés, ni d'écran géant. Il y aura une retransmission du match France-Arabie saoudite au Zénith de Lille, jeudi. « mais à cinavante balles l'entrée ». « C'est bizarre, tout de mème, il ne se passe rien », dit-on. M. Jammat, président de l'Association des commercants et travailleurs marocains, confirme: « On fête ce match chacun devant sa télé, on est en famille. »

C'est à l'orée du grand cimetière de Lille qu'il faut aller. Là, au pied de la mairie annexe des quartiers sud, classés en zone franche, les fumées des merguez envahissent la salle polyvalente. Un écran de cinéma a été installé entre des plantes vertes et deux cents leunes avancent, reculent sur leurs chaises en plastique, crient « olé! » à chaque passe marocaine. Ronaldo reçoit un tacle à l'entrejambe dans un grand éclat de rire. « Oouais ! », hurlent les gamins à la vue du dieu évacué. pour quelques minutes, sur une civière. « Toute la journée, on était gagne, on s'en fout », disent les en-

### LA PHRASE DU JOUR « Notre société répugne à contrô-

ler le comportement de ses Les conséquences, ce sont des choses comme celles que nous venons de voir dans les rues de Marseille. Voilà comment la ieunesse anglaise, libérée des châtiments corporels, trouve bon de se compor-

Lord Max Beloff, conservateur, lors d'un début à la Chambre des lords, mardi 16 juin.



A Nantes, l'espoir des supporteurs marocains aura été de courte durée. Huit minutes ont suffi à Ronaldo pour marquer.

fants d'immigrés marocains. « Regarde Ronaldo comme il court vite », s'exclame Rachid. Il la supporte son équipe marocaine, « attends, c'est mon pays ». En même temps, il aimerait bien que Ronaldo marque un autre but, « parce que les buts de Ronaldo, ils sont tellement beaux », dit-il en rigolant et en se faisant massacrer par son voisin qui l'entend.

« Hadji, Hadji I », scande le public. Mohammed, dix-neuf ans, fils d'Algériens, marmonne que cette retransmission « sert à maintenir 'ordre dans la cité. Nous, c'est pas des matches qu'on veut, c'est du boulot ». Dehors, le jeune chanteur de rai Cheb Hanine est venu

concerts au Maroc, à Lyon, à Paris. « Oh, t'es une star ? », lui demande un enfant. « Un petit peu », hui répond Hanine. A la mi-temps, il chante et les enfants dansent en agitant le drapeau marocain. « Oia, oia i ». scande-t-il. « Quais. le Maroc, il va gagner », se rassurent les supporteurs. A la reprise, ils courent à toute vitesse vers leurs places et crient, en plaisantant: « C'est la guerre. »

N jeune explique tout bas qu'« il a fallu faire une périm, seize ans, admire les Brésiliens : « le suis objectif, ce sont les meilleurs. » Au troisième but du Villeneuve-d'Ascq a donné des Brésil, les petits crient malgré France, « elle va décoller, je la vois,

tout : « On a gagné, on a gagné !» Les autres quittent la salle en silence. On entend seulement une voix prononcer : « C'est la ràclée. » Des lycéens plaisantent sur l'épreuve de géo du bac du lendemain : « Tu paries qu'on va avoir le Brésil. » « C'est dommage, les Brésiliens

ont démarré dans la Coupe seulement aujourd'hui, il a fallu que ça tombe sur nous », dit Mouffid. Certains doutent du Brésil: « Y a des stars, ça ne fait pas une équipe »; d'autres regrettent que le Maroc ait laissé encore trop d'espaces perdu, on peut battre l'Ecosse », se rassure un autre.

On se prépare aussi pour la

marque Nordine. Moufid et Naiim, eux, ne cessent d'évoquer « ce qu'il vient de faire le Balladur, on le croyait tranquille tout seul dans son coin, et maintenant, vian, le coup de la préférence nationale ».

On essaie d'en plaisanter: « Face à l'Afrique du Sud, heureusement qu'il y avait les maillots pour reconnaître les Français. » Quelque chose leur dit que, dans dix ans, ils finiront « nar être acceptés ». En attendant, comme à Hem ou à Roubaix, personne ue sent ce Mondial. « Il se passerait ouverts dans son jeu. « C'est pas en Espagne ou en Asie, ce serait pa-

sont considérés comme « sen-

sibles », la situation n'est pas

En marge de ces préparatifs tou-

lousains, une autre ville, celle de

Lens, commence à revoir son dis-

positif en prévision du match An-

gleterre-Colombie du 26 juin. La

proximité des îles Britanniques

laisse craindre une arrivée massive

de fans dépourvus de billets. Aussi

la retransmission sur écran géant

comparable.

# Toulouse se prépare à recevoir les supporteurs anglais

# Renforts policiers, Fête de la musique reportée, fermeture des débits de boissons à 23 heures : la ville entend retenir la leçon des incidents de Marseille

APRÈS MARSEILLE, Toulouse... Si certains supporteurs anglais ont jugé plus sage de rentrer au pays à l'issue du match victorieux contre la Tunisie, d'autres ont poursuivi leur tour de France des villes du Mondial. Mardi 16 juin, ils arrivaient déjà par petits groupes, à la gare de Matabiau, avec leur paquetage sur l'épaule. Ils découvraient une ville inquiète, visiblement marquée par les violences commises à Marseille les jours précédents. L'heure n'était certes pas à la psychose absolue, mais les Toulousains se préparaient activement à accueillir des milliers de Britanniques d'ici au 22 juin, jour du match Angleterre-Roumanie (21 heures).

A la demande du maire (UDF-FD), Dominique Baudis, la préfecture de la région Midi-Pyrénées a d'ores et déjà reporté la Fête de la musique dans la ville programmée la veille au soir. M. Baudis ne veut pas que les rassemblements de foule, dans le centre-ville, permettent aux hooligans de sévir. La fête aura lieu le 11 juillet. Autre annulation prévisible : celle de la retransmission du match sur deux écrans géants, l'un en plein air, l'autre au palais des sports - des échauffourées ayant éclaté entre Anglais et Marselllais, devant l'écran dressé sur la plage du Pra-

A l'approche du match du 22 juin au Stadium de Toulouse, des effectifs de police supplémentaires vont être mobilisés. Deux compagnies de CRS, soit 160 fonctionnaires, devraient renforcer les 1 300 policiers et gendarmes déjà retenus pour cette rencontre classée à « hauts risques » bien avant

les événements de Marseille. Ainsi, les forces mobiles, capables de poursuivre les fauteurs de troubles, devraient être plus nombreuses. A la lumière des incidents de Marseille, la police semble donc s'orienter vers un maintien de l'ordre beaucoup pius « visible », quitte à donner une image moins festive de la Coupe du monde. Ce choix, s'il se confirme, marquerait une rupture avec la stratégie de relative « discrétion » souhaitée jusque-là pour préserver l'image de la France.

En marge de ces décisions, une mesure importante a été prise concernant la vente d'alcool. Du jeudi 18 au lundi 22 juin, les débits de boissons et les restaurants devront fermer leurs portes à 23 heures. Cette décision, prise en accord avec les professionnels de l'industrie hôtelière, est inédite dans une ville habituée à fêter longuement les succès de ses joueurs

SITUATION INCOMPARABLE La préfecture invite aussi les

commerçants, épiceries et grandes surfaces à retirer de la vente certaines boutellies en verre, type canettes de bière, qui ont largement servi de projectiles à Marseille. Il ne s'agit cependant que d'une « invitation ». Les autorités françaises n'envisagent pas encore de passer au stade supérieur, à savoir l'interdiction de toute vente d'alcool. Lors du Mondial de 1990, l'Italie avait décrété la prohibition dans certaines villes, tout au moins les Jours de match. Les Britanniques présents à Cagliari (Sardaigne) s'étaient contentés de boissons ga-

Alors que les forces de l'ordre sont critiquées pour leur relative impuissance face aux casseurs anglais et marseillais (Le Mondial du 17 juin). Toulouse entend donc retenir les « lecons » de ces incidents. D'une ville à l'autre, la situation est pourtant différente. A Marseille, la présence de centaines de jeunes des cités, répartis en groupes très mobiles, a été un élé-

Les 150 à 200 hoofigans présents

a-t-elle été annulée, de même Carton rouge à Jean-Pierre Chevenement

Le député communiste Guy Hermier est allé droit au but. « Toutes les dispositions ont-elles été prises, en particulier ovec la police britannique », pour éviter le « saccage » à Marseille ?, a demandé l'élu des Bouches-du-Rhône au ministre de l'intérieur, lors des questions d'actualité à l'Assem-

blée nationale, mardi 16 juin. Sans sourciller, Jean-Pierre Chevènement a assuré que la sécurité a été « parfoitement » assurée sur les stades, tout en dressant un quasi-constat d'impuissance quant aux troubles qui ont eu lieu « dans la rue », face à deux cents ou trois cents hooligans « ivres de bière ». Le ton est monté d'un cran avec le RPR Renaud Museller, élu marseillais, qui a jugé que le gouvernement aurait pu éviter certains incidents, commis par des personnes fichées. En guise de carton rouge, Jean Glavany (PS, Hautes-Pyrénées) a brandi une carte magnétique rouge que les députés utilisent lors des votes à la tribune. Les députés de l'opposition ont saisi immédiatement le symbole et ont agité à leur tour la carte rouge, mais

ne portent pas seuls la responsabilité des actes de violence. De fait, bon nombre d'accrochages ont été provoqués par des Marseillais désireux d'en découdre. Le véritable hooliganisme - restreint au regard du nombre d'Anglais (12 000) s'est doublé d'un phénomène classique de violence urbaine, que les autorités locales avaient sous-estimé. Or, en la matière, Toulouse n'a pas les mêmes problèmes que

Marseille. Si certains quartiers

cette fois-ci contre M. Chevènement.

qu'un concert organisé par la BBC. Dans ce contexte de pré-psychose, la seule note d'optimisme est venue de Michel Platini. Selon lui, il n'y aura aucune violence, ni à Toulouse ni à Lens. Il restera alors à savoir si l'équipe anglaise poursuit sa route dans le Mondial. Dans ce cas, elle jouerait à Saint-Etienne ou à Bordeaux.

> Philippe Broussard, à Toulouse

### RÉSULTATS

| 10/8 | Brisi Ecosse   | 21  |
|------|----------------|-----|
| O/S  | Maroc-Norvege  | .22 |
| 18/6 | Ecosse-Norvege | .14 |
| 16/6 | Brisil-Maroc   | 3-0 |
| 23/6 | Brest-Norvège  | . 4 |
| 23/6 | Ecosse-Maroc   | 5   |

12/6 France-Afr. du Sud . 24/6 Afr. Sud.-Ar. securite.

13/6 Espagne-Nigeria. 19/6 Espagne-Paraguay 19/5 Nigeria-Bulgarie

2 Bulgarie 1 1 0 1 4 Espagne 0 1 0 0 1

a Les ensegues:

resistent

14 ( J. J. J. )

decris

Television (See

a Donana

□ Roland Duma,

contre-attaque

le gegen in

Tiene

Gr.

Test .

lan ....

Des péages

State ...

a lastratégie de leur

13/6 Mexique-Corée du Sud \_ 3-1 Pays-Bas-Belgique.

2 Belgique 1 1 0 1 0 0 0

4 Cor. du S. 0 1 0 0 1 1 3

15/6 Allemagne Etats Unis. 21/6: Allemagne-Yougoslavie ...

21/6 Etats Unis Iran 25/8 Etats Unis-Yougoslavie

**CLASSEMENT** 

4 Etats-Unis 0 1 0 0 1 0 2 15/6 Rossosnia Colombia

22/5 Colombie-Tunisia 26/6 Colombie Angleterre

26/6 Roumanie-Tuniste

0100102

146 Japon-Argentine Japon Croatie \_

Argentine-Croatie **▼ CLASSEMENT** 

2 Argentine 3 1 1 0 0 1 0 3 Japon 0 1 0 0 1 0 4 Jamaique 0 1 0 0

LES BUTEURS O HERNANDEZ (Mexiq

SALAS (Chili) ADEPOJU (Nigéria) R.BAGGIO (Italie) BATISTUTA (Argentini BEBETO (Brésil) BURLEY (Ecost) CESAR SAMPAIO (Brésil) COLLENS (Ecosse)

CONTRE LEUR CAMP BOYD (Ecose)



